# Supplément Radio-Télévision

Dernière édition INTERNATIONALE

QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE Nº 13890 - 6 F

**DIMANCHE 24-LUNDI 25 SEPTEMBRE 1989** 

# Le « oui » du général Aoun

是一个

E Liben ve-t-il sortir enfin de Leson sanglant cauchemar ? Trop d'amères déconvenues decuis quinze ans incitent au plus grand scepticisme. Du moins aperçoit-on désormais une pâle lueur d'espoir. Le général Michel Aoun, chef du gouvernement militaire chrétien, a en effet, après mûre réflexion, accepté vendredi, 22 septembre le plan de paix élaboré par la triumvirat arabe (Arabie saoudite, Algérie,

Maroc). Ce plan prévoit dans l'immédiat le mise en place d'un « comité de sécurité » pour veil-ler au cessez-le-feu, la levée du blocus imposé au « pays chrétien » par la Syrie et la récuverture de l'aéroport de Beyrouth. Echéance plus ambitiouse : les députés libanais sont invités à débattre, à partir du 30 septembre, des réformes politiques exigées par les dirigeants

musulmans alliés de Damas, Le général Aoun a justifié sa décision par son souci de « don-ner une chance à la paix ». Ainsi tentait-i de se donner le beau rôle en faisant cublier se reculade. Car le chef du camp chré-tien – qu'il l'admette ou non – a été contraint de céder sur deux points essentiels jugés pourtant par lui « non négocia-bles ». D'abord, aucun militaire syrien ne participera — aux côtés d'officiers algériens et libanais de tous bords — à la surveillance de la trêve, contrairement aux exigences du géné-ral, qui tenait ainsi à désigner Damas comme belligérant. Ensuite, le dialogue politique entre Liberais devra s'ouvrir « à que le chef chrétien jugeait

A « guerre de libération ». adécienchée il y a six mois par le général Aoun a donc fait long feu. Son objectif majeur, le départ du Liban des trente-cinq mille soldata syriena, demeure un vœu pieux. La Syrie a seulement consenti non pas à quitter le Liban, mais à redéployer son armée dans l'est du pays dans un délei de deux ans après la mise en œuvre de l'ensemble des réformes politiques. Un engagement aussi lointain qu'aléatoire. Après avoir - on se demande aujourd'hui encore par quelle audace — évoqué, en juillet, l'éventualité d'un retrait syrien, le triumviret arabe est vite rentre dans le rang. avalisant pour longtemps le protectorat de Damas sur le « pays du Cèdre ».

Le général Aoun, quant à lui, n'avait plus guère le choix. Ayant militairement échoué, pouvait-il poursuivre sans scrupouvait-il poursuivre sans scru-pules une tragique aventure qui a fait plus de mille morts et cinq mille blessés permi une popula-tion beyroutine rongée par le désespoir ? Face à la brutale intransigeance syrienne, il fai-sait de plus en plus figure d'homes suul

Soums à d'insistentes pres-sions arabes, le chef chrétien avait été « lâché » par une Amérique soucieuse de ména-ger Damas. La France elle-même, pourtant plus attentive aux aspirations du Liban chré-tien ne cassait, cas derniers tien, ne cessait, ces derniers temps, de l'inciter au com-promis. On comprend qu'elle se déclare aujourd'hui « pleinement satisfaite ».

Le général Aoun n's pourtant pas échoué sur toute la ligne. Non seulement il a réussi à affirmer son autorité sur l'ensemble du camp chrétien, associé à sa décision, mais il peut surtout se targuer d'avoir, avec courage, brisé l'hypocrisie en proclamant à la face du monde le caractère inscreptable, pour un Etat souverain, d'une occupation étrangère.

Lire page 4 l'article de LUCIEN GEORGE



# Un communiqué du ministère français des transports

# Des explosifs se seraient trouvés à bord du DC-10 d'UTA

Selon un communiqué publié dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre par le ministère français des transports, la commission d'enquête envoyée au Niger pour examiner les restes du DC-10 de la compagnie UTA qui a explosé en vol mardi demier, a fait savoir que les premières investigations « conduisent à retenir la présence d'explosifs à bord ». On précise, par ail-

L'explosion en vol du DC-10 de la compagnie UTA, tombé avec cent soixante et onze per-somes à bord le 19 septembre, dans le désert du Ténéré (Niger), a-t-elle été provoquée ou non par un bombe ? Le minisoù non par un bombe? Le minis-tère française de l'équipement, du logement et des transports le pense, puisqu'il a affirmé, dans un communiqué publié samedi matin 23 septembre : « Les pre-mières investigations effectuées sur le site de la catastrophe conduisent à retenir l'hypothèse

du DC-10 d'UTA. Des exper-tises complémentaires devraient

ger terroriste. permettre de confirmer cette qui risquent d'orienter les hypothèse dans des délais

En revanche, le ministère tchadien des transports, qui semble redouter une mise en cause de son pays, d'où avait décollé l'avion à destination de Paris, refuse encore de privilégier la thèse de l'attentat et a affirmé que « celle d'une défaillance des structures de l'appareil n'est pas à exclure », le DC-10 ayant été l'objet de plusieurs accidents graves. Le gouvernement tcha-dien « s'étonne que la presse puisse se livrer à des campagnes

nistration française que ce soit ait été mise en garde récemment contre un dan-

conclusions de l'enquête ».

auraient été retrouvées sur un sac postal

ainsi que des vêtements. D'autre part,

l'analyse des « boîtes noires » prouve que

tout était normal dans l'avion au moment

de l'explosion. L'Élysée, de son côté, a

démenti vendredi soir que quelque admi-

Hormis les «boîtes noires» de l'avion, qui sont arrivées, le 23 septembre, en France, et qui ont été décryptées et ne font rien apparaître d'anormal, les membres de la commission d'enquête disposent de deux sortes d'indices pour trouver la cause de la catastrophe : en premier lieu, les corps des cent soixante et onze victimes - dont une acixantaine seulement ont été

Lire in suite page 5

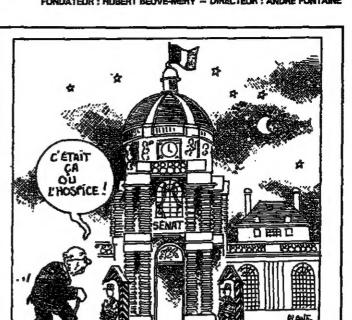

# Les élections sénatoriales

Le renouvellement triennal du Sénat, dimanche 24 septembre, concerne un tiers des effectifs de la Haute Assemblée. Cent deux sièges sont à pourvoir. Le scrutin devrait renforcer le RPR et le PS. Les trois cent vingt et un sénateurs éliront le 2 octobre le président du Sénat. M. Alain Poher, quatre-vingts ans, qui préside cette assemblée depuis 1968, devrait être candidat, une nouvelle fois, à sa propre succession, malgré les réticences de certains élus de droite.

Lire nos informations page 6

# Radioscopie du ministère de la justice

Une anquête confidentielle dresse un portrait peu flatzeur du fonctionnement des services de la chancellerie

# Michelin numéro un du pneumatique

La firme de Clermont-Ferrand a passé un accord pour le rachat d'Uniroval

Le PCF et la perestroïka « Soutien inébranlable » de M. Marchais à M. Gorbatchev page 3

## L'attentat de l'IRA en Grande-Bretagne

Dix tués, vingt-deux blessés dans une caseme du Kent

# La prise d'otages de Tilff

La mère et ses deux enfants ont été libérées ; un des malfaiteurs a été tué, les deux autres arrêtés

### Le « Grand jury RTL-le Monde » M. Pierre Bérégovoy invité dimanche à 18 h 30

en direct de Washington

Le sommulre complet se trouve page 16

# Volte-face soviétique sur le désarmement

L'URSS a fait une concession majeure : elle renonce à lier

la négociation sur les armements stratégiques à un accord sur la défense spatiale

JACKSON (Wyoming)

L'Union soviétique a modifié unilatéralement une de ses positions essentielles concernant la népociation sur les ermements stratégiques, qui, du coup, pour-rait prendre un nouvel élan : elle n'établit plus de « lien » entre la conclusion d'un accord START et un agrément concernant les armes spatiales. En clair, le différend américano-soviétique sur l'initiative de défense stratégique (IDS) doit cesser d'entraver la négociation, qui est censée abou-tir à une réduction de 50 % des

armements stratégiques. La nouvelle est tombée vendredi 22 septembre, à la surprise générale, au terme d'une très longue journée dont on n'atten-dait rien de bien spectaculaire. Venant rendre compte des entretiens devant la presse, très tard dans la soirée de vendredi, l'un des négociateurs américains a laissé tomber : « En réponse à

une question du secrétaire
d'Etat [James Baker], M. Chevardnadze a indiqué que
l'URSS n'établissait plus de lien
l'URSS n'etablissait plus de lien
l'URSS n'etablissait plus de lien
l'ure plus de lien
l et l'application d'un accord

Depuis leur arrivée à Washington puis dans le Wyo-ming, les Soviétiques avaient bien laissé entendre à plusieurs reprises qu'ils avaient modifié leur approche des problèmes posés par le traité ABM interdisant les armes autibalistiques qui, selon Moscou, couvre l'IDS. Mais ni leur porte-parole ni l'un de ces principaux négociateurs interrogés à ce sujet n'avaient laissé supposer un mouvement aussi considérable. De même la lettre adressée par M. Gorbatchev au président Bush abordait le sujet en termes apparemment beaucoup plus vagues.

La réponse, cette fois, a été tout à fait nette, et, de toute évi-

(\*linkage\*) entre la conclusion ble américain\*, qui rendait et l'application d'un accord compte de l'entretien, n'a pu que START et un accord sur répéter six fois au moins la l'espace et la défense. • même déclaration : • En réponse à une question du secrétaire d'Etal... > Il a tout de même ajouté que cette prise de position · paraissait être un développement positif », mais les Améri-cains essaient pour l'instant de mesurer « toutes les conséquences » de ce mouvement de la part de Moscou.

Rien n'indique pour autant que les Soviétiques aient renoncé à s'opposer à la constitution, par les Américains, d'un bouclier ou un fragment de bouclier spatial, et ils semblent toujours résolus à insister pour que l'IDS ne dépasse pas le stade de la recherche à un niveau modeste.

Lire la suite page 5

# Les démêlés de l'économie et du social

La grève chez Peugeot repose la question : faut-il importer le modèle japonais pour résister à l'offensive commerciale nippone ?

l'on croyait révolues : refus de négocier d'abord, de la part du et con PDG, M. Jacques Calvet; puis est de chantage auprès des grévistes; que ». transformation des cadres en policiers ; recours à des «jaunes», etc. Par son aspect salarial, le conflit est symbolique du retour de la croissance des profits et de la nécessité du nouveau «partage» de l'après-crise commencée (le Monde du 19 septembre).

La gestion sociale de Peugeot, elle, semble dater d'avant la crise. Par trop d'aspects, cètte mais le problème posé à Mulgrève renvoie aux années 70 : house concerne la France dans

Plus la grève se prolonge à classe politique apparaît una-Mulhouse et à Sochaux, plus apparaissent des méthodes que lier porté aux nues pour avoir réussi le redressement financier et commercial de son groupe, il est devenu un patron « archat-

> Ni M. Calvet ni PSA ne méritent sans doute cette subite pre-mière place du déshonneur. Le PDG, parce qu'il est sûrement plus entêté que réactionnaire; Peugeot, parce que, en matière d'archaïsme social, il y a, hélas! bien pire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, par

patron contre ouvriers, les cadres son entier. Quel système déve-au milieu. A telle enseigne que la lopper qui soit économiquement

efficace et qui respecte les inté-rêts et la dignité de chacun ? Comment marier les traditions françaises avec les exigences d'une compétition mondiale ?

Si on ne répond pas à ces questions, le redéploiement industriel, auquel on assiste depuis deux ans, ne conduira pas très loin. Les entreprises auront beau masquer le recul par de glorieuses OPA, elles subiront la compétitivité japonaise. M. Calvet a raison sur un

point : le danger japonais est considérable. Comme un rouleau compresseur, l'industrie japonaise avance, depuis vingt ans, sans pratiquement aucun échec.

ÉRIC LE BOUCHER Lire in suite page 13 L'ANNÉE TERRIBLE

LE FEUILLETON DE L'ÉTÉ DISPONIBLE EN UN SEUL NUMÉRO

Le Monde

NUMÉRO SPÉCIAL HORS SÉRIE - 40 p. 22 F EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

A L'ÉTRANGER: Algidis, 4,80 DA: Marco, 5 dk.: Tuninis, 700 m.; Alamagna, 2,50 DM: Austiche, 20 mil.: Belgiqua, 40 fr.; Canada, 1,95 \$; Amilies/Réunion, 7,20 F; Côte-d'Ivoire, 3 16 F CFA; Denomeris, 11 kx.; Espagna, 160 per. 'G.-8., 50 p.; Grica, 190 dr.: Handa, 90 p.; Italia, 2 000 L.; Libye, 0,400 DL: Lenembourg, 40 k.; Norwiga, 13 kx.; Paye-Bas, 2,50 fl.; Portugal, 140 etc.; Bénégal, 336 F CFA; Subba, 14 cs.; Susca, 1,50 f.; USA (NYL 1,50 S ' USA (Otheral, 2 S.

# Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 08

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social:

620 000 F Principaux associés de la société Société civile « Les rédacteurs du Monde », « Les rédacteurs ou monae », Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondates

Reproduction interdite de tout article, rauf accord avec l'administration

ion paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE

ou 36-15 - Tapez LM ABONNEMENTS

BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 69 Tél.: (1) 42-47-98-72

| Ted       | HANG    | MATRI   | SURVE   | PAYS<br>vote |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| 3<br>mois | 365 F   | 399 F   | 504 F   | 700 F        |
| 6<br>24   | 728 F   | 762 ¥   | 972 F   | 1 499 F      |
| 1 22      | 1 300 F | 1 380 F | 1 806 F | 2 650 F      |
|           |         |         |         |              |

ÉTRANGER:

Pour vous abouter RENVOYEZ CE BULLETIN 02 per MINITEL 3615 LEMONDE PORTAGE:

Pour tous renseignements: tél.: 05-04-03-21 (numéro vert res : nos abonnés sont invités à forms-leur demande deux semaines avant r départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. PORT PAYE : PARES RP

# D'ABONNEMENT **DURÉE CHOISIE**

6 mois Nom: Prénom: Adresse: Localité:

Pays:

Le Monde

Edité par la SARL la Monde Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Japanes Ferret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Rédacteur en chef : Daniel Vernet Corédacteur en chef : Ciaude Sales Administrateur général :

7 RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-97-27 Telex MONDPAR 650572 F; Télécopieur : (1) 45-23-06-81

**Bernard Wouts** 

# DATES

Il y a quarante ans

# La condamnation à mort de Laszlo Rajk à Budapest

24 septembre 1949. Dans la grande salle de la Maison des métallos transformée en chambre spéciale du tribunal de peuple de Budapest, le président Peter Janko ouvre la séance. Il donne lecture du verdict dans l'affaire Laszlo Rajk et ses complices : trois condamnations à mort ; deux à la réclu vie : de longues années de prison pour deux autres. Le général György Palffy et le colo-nel Bela Korondy sont renvoyés devant une cour martiale : ils seront fusillés alors que Laszlo Rajk, Tibor Szönyi et Andras Szalai finiront leur vie à la potence.

Le procès, commencé le 16 septen retransmis par la radio nationale, s'est déroulé en présence de quarante-sept journa-listes étrangers parmi lesquels les envoyés spéciaux de la presse occidentale. Procès stuspontants des accusés, tous de vieux mili-tants communistes dont plusieurs dirigeants de la résistance antifasciste. Ils déclarent calmement devant le tribunal avoir été de vulgaires indicateurs, des mouchards de différents services de renseignement de pays capitalistes et de la Gestapo.

« Absolument rien ne corrobore l'hypo-thèse selon laquelle l'attitude des accusés s'expliquerait par l'action d'une drogue, par l'hypnotisme ou autre procédé semblable » écrit Serge Karsky, envoyé spécial du Monde. La presse communiste ironise sur l'attitude embarrassée des organes de la bousgeoisie. « A mesure que les heures pas-sent, la réalité des crimes de Laszlo Rajk s'impose à tous, remarque Pierre Courtade, le correspondant de l'Humanité à Budapest. Personne ne peut nier l'essentiel, à savoir que Rajk a recomme être entré il y a dix-kuit ans (c'est-à-dire en 1931) au service de la police de Horthy (le régent de Hongrie de 1920 à 1944), que pendant les longues années de la clandestinité et de l'émigration. il a continué son travail d'agent secret; qu'après la Libération, repris en main, il est devenu un agent politique des ennemis du régime populaire, puis que cette « politi-que » l'a conduit par degrés à la conspiration, à l'organisation du coup de force, au crime » De son côté, André Wurmser, l'un des chantres français du stalinisme, estime que « c'est au noble justicier qui crie au truquage de prouver que le procès de Budapest fut truqué et non aux juges qui ont enregis-tré les aveux publics des accusés de prouver l'évidence. Si Dreyfus avait avoué, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus » (les Lettres françaises).

En fait, « l'affaire Rajk est devenue une affaire Dreyfus internationale. C'est le ture d'une étude parue en novembre 1949 dans la revue Esprit, rédigée par François Fejtő. Démissionnaire de la direction du bureau de presse de la légation de Hongrie en signe de protestation (comme le ministre plénipotentiaire, le comte Mihaly Karolyi), il réfute point par point les accusations lancées contre son ami d'enfance Laszlo Rajk « C'est une conscience bouleversée qui parle », note Emmanuel Monnier, le directeur de la revue, dans son éditorial, ajontant : « Nous n'avons pas les movens de vérifier toutes les affirmations de l'auteur, mais nous publierons volontiers toute contestation probatte. >

# Tito et ses acolytes

Elles ne sont jamais venues : la démonstration faite par le futur auteur de l'Histoire craties populaires est irréfutable. Fejtő réussit à prouver que Rajk et ses com-pagnons étaient des victimes d'un nouveau procès de Moscou » engagé dans le cadre de la guerre menée par Staline contre Tito. D'ailleurs, dans son réquisitoire et après avoir déclaré que « nous nous trouvons en face de reptiles, de serpents sournois et rampants, d'ennemis plus dangereux et plus odieux que jamais il en fût », le procureur Gyula Alapi (émule hongrois d'Andrei Vychinsky) tenait à ajouter que « avec Rajk et sa bande, ce sont Tito et ses acolytes qui sont assis sur les bancs des accusés ».

Si des liens directs existent entre l'affaire Rajk et la condamnation de la Yougoslavie titiste par le Kominform en 1948, cette affaire était également en rapport avec la situation intérieure. Comme celle de plusieurs pays de l'Est à l'époque, la direction

du PC hongrois se divise entre Moscovites ayant passé les années de guerre en émigration en URSS, rentrés avec l'armée rouge, et des résistants de l'intérieur qui ont combattu dans la clandestinité l'ancien régime. Parmi ces derniers se trouvaient Laszlo Rajk et Janos Kadar. Pendant un certain temps, les quatre principaux représentants de la ten-dance dite moscovite (Matyas Rakosi, le secrétaire général du parti, Ernő Gerő, Joz-sef Revai et Mihaly Farkas) associaient les communistes de l'intérieur à l'exercice du pouvoir. Jusqu'en 1949, ils occupaient les principaux postes-clés de la police et de l'armée: Laszlo Rajk était le tout-puissant

Professeur de français an collège Botvos (équivalent de notre Ecole normale supérieure), officier politique en Espagne dans France, Laszlo Rajk était l'un des chefs du mouvement antifasciste pendant la guerre en Hongrie: « C'est à son nom que sont liées la consolidation de l'ordre intérieur de la démocratie après 1945 et la répression des complots dirigés contre la République. écrivait, le 6 août 1948, le quotidien du Parti communiste hongrois, Szabad Nep...

inistre de l'intérieur.

# Torturés

Rakosi, « le meilleur disciple hongrois du grand Staline », halssait Laszlo Rajk. Mais pour liquider cet homme populaire, et pas seulement parmi les jeunes, il fallait procé-der par étapes. Un dimanche du mois de juil-let 1948, Janos Kadar était invité dans la ville de Matyas Rakosi pour y retrouver Ernő Gerő, Mihaly Farkas et Jozsef Revai, les membres du «quadrige moscovite». Rakosì annonce à Kadar (approuvé par les trois autres) qu'il est à supposer - « selon des rapports fournis par des agents à toute épreuve » - que Laszlo Rajk travaillait pour des services secrets américains. « Impossible », aurait répondu Kadar avec indignation. Néanmoins, quelques minutes plus tard. Rakosi mettait fin aux « discussions » en déclarant qu'en raison des suspicions « d'ailleurs pour le moment invérifiables » qui pèsent sur Rajk, il était préférable que celui-ci abandonne le ministère de l'intérienr pour prendre celui des affaires étrangères moins exposé aux convoltises des impériolistes » (sic) et que Janos Kadar le rem-place. C'est chose faite le 5 août 1948. Du noins telle est la « version kadariste » révélée en 1982 au cours d'une conversation avec

Une certitude : parmi les premières décisions officiellement annoncées à l'époque par le nouveau ministre de l'intérieur figure la création de l'Autorité de la sécurité de l'Etat (AVH) (ordonnance nº 288 009/1948) confiée au général Gabor Peter. Par la suite, Janos Kadar expliquera à plusieurs reprises que son ministère n'exerçait aucun contrôle sur l'AVH aux mains de Mihaly Farkas, ministre de la défense.

Aux élections législatives du 15 mai 1949, Laszlo Rajk, quatrième sur la liste nationale, est élu avec 96,27 % des voix député de l'Assemblée nationale, composée des seuls représentants du Front populaire. Cependant le 30, c'est au milieu de sa famille qu'il est arrêté par le général Gabor Peter, patron de l'AVH. Le communiqué officiel du ministère de l'intérieur ne sera publié que le 19 juin, nais, depuis le 1º juin, la presse hongroise décleuche une viralente campagne anti-tiniste orchestrée par Matyas Rakosi injmême. Le secrétaire général publie un artiet intitulé : « Les trotskistes yougoslaves sont des troupes de choc de l'impérialisme ».

Pendant ce temps, Laszio Rajk et d'autres personnes arrêtées sont interrogés (plus pré-cisément torturés) jour et muit dans les sinistres locaux de l'AVH. Selon certaines informations, Mihaly Farkas et Janos Kadar auraient été chargés par Matyas Rakosi de supervisor le déroulement de l'enquête...

Sans aucun donte, les « aspects yougoslaves » de l'affaire avaient une importance particulière. D'où le rôle réservé par les orgaisateurs diaboliques du «montage» du procès à Lazare Brankov, chef de la mission militaire yougoslave à Budapest puis chargé d'affaires de la représentation diplomatique. En effet, au moment de la rupture entre Moscou et Belgrade, Brankov démissionne de son poste et choisit le camp saviétique. Parti à Moscou pour y rassembler des You-goslaves kominformistes, an lieu d'être présenté à Molotov comme il s'y attendait, l'exdiplomate se retrouve en état d'arrestation pour devenir, contraint et forcé, le principal témoin à charge dans l'affaire Rajk. C'est lui témoin à charge dans l'affaire Rajk. C'est lui qui, dans la logique des Soviétiques, devait établir par ses aveux les liens existant entre les différents accusés hongrois et Tito. Le diplomate yougoslave se faisait pièger par ses deux interrogateurs, Viktor Semionovits Abakoumov, ministre de la sécurité d'Etat (exécuté en 1954...) et le général Fiodor Belkin, chargé de la mise en scène du procès de

# Réhabilitations

Lazare Brankov s'est comporté au procès conformément au scénario mais sans éviter pour autant - contrairement aux promesses concernant sa discrète libération - d'être condamné à perpétnité.

Il quitte la prison de Budapest en avril 1956. Quelques jours plut tôt, le 27 mars

(nous sommes an lendemain du 20° congrès du PC soviétique et du discours antistalin de Nikita Khrouchtchev), Matyas Rakosi annonce avec cynisme la « réhabilitation de annonce avec cynisme la « réhabilitation de Laszlo Rajk et de quelques autres victimes de l'agent impérialiste Berla et de ses acolytes hongrois dirigés par Gabor Peter, aujourd'hut démasqués ». Un jeune écrivain hongrois qualifie aussinôt Rakosi, en public, de « Judas aux mains couvernes du sang de Rajk ». Le secrétaire général s'accroche pourtant au pouvoir et restera encore pendant chasteriers mois en placés. dant plusieurs mois en place.

Le 20 juin de la même année, une femme dont les cheveux argentés et les rides profondes témoigness des souffrances qu'elle a endurées monte à la tribune au cours d'une réunion du parti. Dans un discours pas-sionné. Julia Rajk demande vengeance pour assassins qui sont à la tête du PC ». On apprend aussi qu'elle avait été arrêtée le même jour que son énoux. Bien que détenus tous les deux dans la même prison, elle ne devait plus jamais le revoir. Mais le 15 octo-bre 1949, elle avait pu entendre de sa cellule tous les bruits horribles de la pendaison.

6 octobre 1956. Toutes les rues de Budapest arborent des drapeaux ornés d'un crêpe noir : des centaines de milliers d'hommes se dirigent vers le cimetière central pour rendre un dernier hommage à Laszio Rajk et à ses camarades, héros de la classe ouvrière assassinés, et solemellement réhabilités. Au premier rang, face aux cercueils : un homme moustachu à lunettes, porteur d'un parapluie. Il s'appeile Imre Nagy. Ecarté du pouvoir, son retour est souhaité par l'immense majorité du peuple. Près de lui, Julia Rajk entoure avec tendresse son petit garçon Laci, arraché en 1949 du foyer familial et placé par l'AVH, sous un faux nom, dans un orphe-

16 juin 1989 : Laszlo Raik fils, architecte. l'un des chefs de file de l'opposition démo-cratique hongroise, est à Budapest parmi les organisateurs des obsèques grandioses d'Imre Nagy. Chef du gouvernement pen-dant le révolution de 1956, condamné à mort à l'issue d'un simulacre de procès, exécuté en 1958, Nagy est réhabilité trente ans plus tard, au moment où Janes Kadar, numéro un du parti jusqu'en mai 1988, agonise sur son lit d'hôpital.

Aujourd'hni, la plupart des acteurs et témoins de l'affaire Rajk ont disparu, Parmi les rares survivants, un certain Lazare Bran-kov. Cet aimable retraité aux cheveux blancs habite depuis de longues années une petite villa de la proche banlieue parisienne où il est connu comme étant un passionné

THOMAS SCHREIBER

"GRAND JURY" RTL-Le Monde dimanche 18h30 en direct sur animé par Olivier MAZEROLLE

et Jan KRAUZE (Le Monde)

et Dominique PENNEQUIN (RTL)

Jean-Yves HOLLINGER



the state of the state of

A Francisco La Francia

1.52 1 Sec. 16.

## **URSS**

# Moscou dénonce la volonté d'indépendance du PC lituanien

réagi, vendredi 22 septembre, au projet de « programme du Parti communiste lituanien », programme distinct de celui du

L'agence souligne que le statut du Parti communiste soviétique est « valable sur tout le territoire soviétique ». Elle qualifie donc de « peu ordinaire le fait que le parti tituanien ait décidé d'élaborer son propre programme ». « D'autant plus, rappelle Tasa, que le principe fondamental de ce programme contient l'Idée de fédéralisation du PCUS, condamnée par Mikhail Gorbatchev devant le comité central du PCUS qui s'est achevé mer-

Le Parlement lituanien a, d'autre part, approuvé vendredi un projet de loi soviétique sur « l'autonomie économique de la Lituanie, de l'Estonie et de la Let-

Budapest (APP). – Les vic-times de l'insurrection d'octo-bre 1956 et celles du régime de Matyas Rakosi, chef du PC hon-grois de 1949 à 1956, vont toucher des indemnités financières, a amoncé vendredi 22 septembre, le porte-parole du gouvernement hon-grois.

Au total, a précisé le porte-parole, 55 000 personnes ont été internées et 43 000 déportées sous

le régime stalinien de Rakosi; 17 000 anciens internés ou déportés

sont toujours en vie. Ils recevront à partir du 1e novembre une indem-

nité mensuelle de 500 forints

(8,50 dollars) qui s'ajoutera à leur retraite. De leur côté, les personnes

L'agence Tass a vivement tonie » prévoyant notamment des

Ce projet de loi doit être soumis cet automne, après approbation par les Parlements des trois Républi-ques, au Soviet suprême de l'URSS, qui avait donné en juillet dernier son fen vert à l'instauration de cette autonomie à pertir du 1= janvier prochain.

M. Iouri Maslioukov, promu mercredi au bureau politique du PCUS, avait déclaré la veille devant le comité central du PCUS qu'il était opposé à l'adoption tels quels des plans d'autonomie écono-mique des Républiques baltes.

#### M. Ligatcher contre « la voie capitaliste »

Par ailleurs, la presse soviétique a public vendredi l'intervention de M. Egor Ligatchev devant le comité central. Pour le chef de file

HONGRIE

Le gouvernement va indemniser les victimes

du stalinisme et de l'insurrection de 1956

un supplément de retraite dès le

Parmi les autres décisions prises

par le gouvernement, le porte-parole a annoncé la révision du procès du cardinal Mindszenty,

ancien primat de l'Eglise hon-groise, emprisonné de 1949 à 1956. Mgr Mindszenty, a estimé le gou-

vernement, avait été soumis « à des tortures psychiques et physiques ».
« Les dirigeants politiques de

l'époque ont mantpulé les procès [staliniens] et personnellement donné des instructions aux mem-

Mgr Mindszenty avait été libéré

1ª octobre.

l'insurrection de 1956 toucheront pants à l'insurrection. Après l'écra-

quinze ans.

des conservateurs, le « principal danger » pour la perestroïka réside du côté des nationalistes et des partisans de la « voie capitaliste » et non pas du côté des « conserva-

« C'est précisément du côté de ceux qui nous poussent vers la voie capitaliste, qui voudraient démolir capitaliste, qui voudraient démolir notre union, du côté des nationa-listes et de ceux qui jouent avec eux aux « jeux démocratiques » que réside le principal danger pour la perestrotka. Et non pas [du côté] de ceux auxquels ils accolent l'étiquette de « conservateurs » pour leur foi dans le socialisme.
(...) Il serait temps de ne pas les mettre dans le même panier », a notamment déclaré l'ex-numéro

« Si nous favorisons les nationalistes, les séparatistes, les calomniateurs, et ils ont délà beaucoup prospéré, la perestrolka sans aucun doute tombera », a encore affirmé M. Ligatchev. – (AFP.)

sement du soulèvement hongrois par les chars soviétiques, il s'était réfugié à l'ambassade des Etats-

Unia à Budapest, où il était resté

A la suite de longues négocia-tions entre le Saint-Siège et le gou-vernement hongrois, le cardinal

devait quitter son pays en 1971 pour Vienne, où il est mort (et a

Enfin, le gouvernement hongrois a décidé de débarrasser les bâti-

mems publics de l'étoile rouge. L'emblème du communisme sera

remplacé par les armoiries Kossuth, emblème rouge-blanc-vert du soulèvement hongrois de 1848.

été enterré) en 1975.

soviétique. Ce n'est évidemment pas là la même musique que l'année dernière encore, lorsque M. Marchais se démarquait, au congrès du parti portugais, du nouveau cours soviétique, ou que l'Humanité envoyait à Moscou un second correspondant pour faire contre-poids aux évidentes sympathies gorbatchéviennes du premier.

encore en tout cas, à l'unisson et la dépêche de Tass (il n'y a ni communiqué ni déclaration commune) laisse parfaitement voir tout ce qui fait discussion entre les deux

soviétique s'emploie d'ordinaire à gommer tous les angles, on entend, en effet, presque là le débat feutré

# M. Marchais assure M. Gorbatchev du « soutien inébranlable » du PCF

M. Marchais aurait-il amorcé un nouveau virage? Après avoir montré, jusqu'à présent, à peu pres autant d'enthousiasme pour la perestrolles que les dirigeants est-allemends, il vient en effet. « au nom des communistes français », d'assurer M. Gorbatchev de son « soutien solide et inébraniable pour la perestroika révolutionnaire ».

MOSCOU

de notre correspondant

« Le Parti communiste fra çais est intéressé au succès de la perestrolka » cat il « œuvre en faveur d'un socialisme aux couleurs de la France (...) », a affirmé M. Marchais, solon l'agence Tass, vendredi 22 septembre, au cours d'un entretien au Kremlin avec le secrétaire général

On en n'est pas pour autant, pas

Alors que l'agence officielle en ettet, presque la le décost leutre qui s'amorce d'emblée lorsque M. Gorbatchev déclare que « le trait distinctif de la perestroïka tient au fait qu'elle ne détruit pas la base jetée par (...) la révolu-tion d'Octobre 1917. »

C'est un peu comme si le pape expliquait à Mgr Lefevre que, mais non, il n'a pas renié le Christ,

poursuit en définissant cette perestrolles comme « le renouveau de tout ce qui est de valeur dans le vaste potentiel hérité de cette revolution ..

· Nous sommes ouverts, dit-il encore, à l'assimilation des réalisations des autres systèmes sociaux – mais uniquement dans le but de faire plus pleinement éclore les potentialités du socia-lisme. » (...) Tass n'indique pas si M. Marchais 2 compris la nuance, mais on pouvait lire mercredi matin dans l'interview qu'il a accordée à la Pravda, une tout autre définition de l'entreprise gorbatchévienne : « Aujourd'hui, expliquait-il, le peuple soviétique a entrepris de liquider définitive-ment [les] tares du passé capitaliste et même pré-capitalistes qui se sont maintenues, y compris dans la société socialiste. (...) •

Hormis M. Ligatchev, on aurait plutôt tendance à considérer aujourd'hui à Moscou que si la révolution ne s'était pas tant acharnée à dérraire le marché et l'esprit d'entreprise, l'URSS ne scrait pas soixante-dix ans plus tard dans un tel état.

Rien d'étopment donc à ce que les deux hommes aient souligné « l'importance du travail théorique des communistes, y compris mun, pour comprendre le présent et le passé et tirer les leçons des diverses expériences des révolutions, du mouvement ouvrier et de la société socialiste ».

#### « La sous-estimation des changements... »

Et sitôt fait ce constat, on est passé à un « large échange de vues -, c'est-à-dire à une discussion serrée, sur « le contenu des valeurs humaines communes », de ces valeurs (la paix, la défense de l'environnement, la morale, le respect de la vie, etc.) qui doivent, selon M. Gorbatchev, primer sur les valeurs dites « de classe ». Si l'on traduit la langue de bois, cela

justifier les moyens et que si le socialisme est fait pour l'homme, cela signifie que l'homme est plus important que la révolution.

C'est sans doute là, sur le fond le changement le plus radical apporté par M. Gorbatchev à la vision communiste du monde et Tass rapporte qu'il « a été noté que l'incompréhension de certains partis concernant la nouvelle pensée est apparemment liée à la sous-estimation des changements radicaux qui sont apparus dans le développement de la civilisation ». Est-ce à dire que le PCF compte parmi ces partis ?

Ce n'est pas précisé, mais la dépêche officielle soviétique se oursuit ainsi : « Marchais a souligné que les valeurs humaines communes comprennent la justice et la liberté. Il est donc encore plus important que le socialisme proclame son adhésion à ces valeurs et comprenne leur pri-mauté, a dit Gorbatchev [puisqu'il] prend ainsi un nouveau visage et devient associé au désarmement (...), aux droits de l'homme, à la protection de l'envi-ronnement, à l'indépendance nationale, à l'effort pour élimines la pauvreté dans le monde. »

Par instants, on croirait entendre la perestroïka expliquée aux enfants et après qu'une « grande attention » eut été consacrée aux relations internationales, et notamment au processus d'intégration curopéenne, « une complète iden-tité de vues (...) s'est manifes-

Complète? - Je ne dirais pas, déclarait vendredi, à l'issue de cette rencomtre, M. Gorbatchev TF 1, que nos positions sont iden-tiques mais elles sont très pro-ches, et chaque fois que je rencon-tre le camarade Marchais nous avons quatre ou cinq heures de Cela se dit, dans le primaire : « Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. »

# La lettre piégée de Renteria pourrait avoir été envoyée par l'ETA militaire

de notre correspondent

Qui a envoyé la lettre piégée destinée au militant de la coalition Herri Batasuna (proche de l'ETA militaire) Ildefonso Salazar, et qui a colité la vie, mercredi 20 septembre, à Renteria, au jeune facteur qui la transportait (le Monde du 22 septembre). Le mystère s'épaissit quant aux circonstances exactes de cet attentat, qui est en train de mettre à nouveau le feu aux poudres au Pays basque.

Pour les « bases » de Herri Batasuna, la cause est apparemment entendue : on aurait affaire à un « terrorisme d'Etat » visant un sympathisant déclaré de la coalition, déjà arrêté à plusieurs reprises pour son activisme politi-que. Deux dirigeants de cette formation avaient d'ailleurs organisé, juste après l'attentat, une confé-rence de presse en présence de Salazar lui-même, lors de laquelle il avait mis directement en cause le gouvernement. Jeudi soir, les funé-railles du facteur, à Renteria, ont doané lieu à de vifs affronteme avec les nationalistes radicaux. De nouveaux incidents se sont produits

vendredi dans la ville.

Mais dans les milieux de la lutte antiterroriste à Madrid, c'est une tout autre hypothèse qu'on déve-loppe, après divers recoupements, avec de plus en plus d'insistance. On considère que l'attentat est l'œuvre de l'ETA militaire qui soupçonnait Ildefonso Salazar (à tort ou à raison, il est difficile de le savoir) d'être un indicateur de la police et d'avoir plus particulière-ment fourni les informations ayant pormis, il y a une semaine, le démantèlement du commando Araba et de ses collaborateurs, l'un des coups les plus sérieux récem-ment portés à l'ETA. Il est vrai que c'est la filature du camiomeur le transportant qui avait permis à la police de remonter jusqu'au com-mando. Or Ildenfonso Salzare appartenait, lui aussi, au monde des transports routiers, un monde au sein duquel beaucoup se

Ildefonso Salazar avait une autre raison de susciter la méfiance des plus « durs » de l'ETA. Il était lié au secteur modéré de Herri Batasuna, et notamment à Inaki Esnaola, l'un de ses dirigeants les plus clairvoyants, qui s'est discrète-ment fait l'apôtre, à plusieurs reprises, d'un honorable « adieu aux armes » des séparatistes. Il y a quelques semaines déjà, une autre lettre piégée, détectée à temps celle-là, avait été adressée à un homme d'affaires et responsable d'un club de football de Saint-

Sébastien, Joaquim Apperibay. C'était curieusement, lui aussi, un THIERRY MALINIAK

☐ Rencostre entre Mª Thatcher et M. Gorbatcher. - Le premier ministre britannique, Mª Thatcher, est arrivé vendredi 22 septembre à Moscon, après une visite de quatre jours au Japon, et devait rencontrer M. Mikhail Gorbatchev samedi.

Selon l'agence Tass, les discussions entre les deux dirigeants devaient porter sur le désarmement, les relations Est-Ouest, les relations bilatérales, et la sécurité en Europe.

 Même si les points de vue des deux pays ne coincident pas toujours, les rencontres entre leurs dirigeants ont donné une impulsion supplémentaire à la recherche de compromis et de points de convergence », a écrit l'agence officielle. - (AFP.)

# GRANDE-BRETAGNE: dix morts, vingt-deux blessés

# L'IRA a revendiqué l'attentat contre une caserne dans le Kent

L'Armée républicaine irlandaise (IRA) a revendiqué l'attentat à la bombe qui a dévasté, vendredi 22 septembre, l'école de la fanfare des Royal Marines, à Deel, dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, tuent dix personnes et en blessant vingt-deux autres. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier commis par l'IRA en Angleterre contre des militaires.

de notre envoyé spécial

Une grue est dressée à côté de ce qui était le foyer des élèves de l'école de musique des Royal Marines (fusiliers marins), tout près du bord de mer, dans cette petite ville tranquille peuplée de retraités à protimité de Douvres, dans le sud de l'Angleterre. Le bâtiment de trois étages est entière-ment effondré. La grue a servi à soulever les dalles de béton du toit, mais l'essentiel du travail de déblaiement a été accompli à la main pour dégager aussi douce-ment que possible les élèves musi-ciens pris sous les décombres.

Ils venaient de défiler en musique dans les rues de la ville comme chaque matin lorsque le temps le permet et se reposaient dans le foyer lorsqu'une bombe de forte puissance a explosé, vendredi 22 septembre, peu avant 8 h 30. Dix morts (neul fusiliers marins et un civil) ont été retirés de l'anon-cellement de béton et de briques. Vingt-deux blessés, dont huit dans un état grave, ont été hospitaliséa. Presque tous avaient autour de viagt aus.

L'IRA a revendiqué vendredi après-midi cet attentat, le plus meurtrier que l'organisation répu-blicaine irlandaise ait jamais commis en Angleterre même. Les services de sécurité redoutaient depois plusieurs mois que l'IRA ne veuille frapper un grand coup pour célébrer à su manière le vingtième anniversaire du déploiement des

troupes britanniques en Irlande du Nord, qui avait commencé le 15 août 1969. On a un peu oublié depuis leur entrée dans Belfast que les soldats avaient été envoyés en Ulster pour séparer catholiques et protestants, et qu'ils avaient été alors plutôt bien accueillis par les

LTRA a choisi une cible facile puisqu'elle s'en est prise à du per-sonnel non combattant, dans une caserne mal gardée d'une petite ville paisible. Mais aux yeux de l'organisation républicaine, seul le symbole compte puisque la fanfare des Royal Marines servait réguliè-rement en Irlande du Nord.

Les normes de sécurité en vigueur dans la caserne de Deal, où ne sont stationnés que 250 élèves, très jeunes et inexpérimentés, ont d'ailleurs immédiatement suscité une polémique. La caserne n'était plus protégée, depuis janvier 1988, que par une firme de gardiennage privée, Reliance Security, dont les employés ne sont pas armés, et qui surveille de la même façon une trentaine de bases militaires en Control Nature Control Parte de la cardena en la ca Grande-Bretagne. Ce système est jugé moins coûteux, pour les instal-lations sans importance stratégique, que le recours aux sentinelles classiques. L'armée britannique est une armée de métier, qu'il faut

#### « Economies de bouts de chandelle »

La caserne de Deal est composée La caserne de Deal est composée de trois ilots, imbriqués dans la ville et traversés par des rues ouvertes an public. Le foyer jouxtait une série de petits potagers dont il n'était séparé que par un muret sur lequel les enfants du voisinage grimpaient sans difficulté pour assister aux répétitions de la fanfare. Seule l'entrée principale était surveillée en permanence par l'agence de gardiemage. Le portel'agence de gardiennage. Le porte-parole du Parti travailliste pour les questions de défense, M. Martin O'Neill, a vivement critiqué ven-dredi ces « économies de bouts de

gardées par des « soldats en uni-formes et bien entraînés ».

L'IRA avait pour la première fois attaqué l'armée britannique en Angleterre même en février 1972, faisant exploser une bombe devant le mess des officiers de la base d'Aldershot, à 80 km au sud-ouest de Londres et tuant sept personnes. Les attentats se sont à nouveau multipliés depuis deux ans en Angleterre et sur le continent. Trois attentats ont eu lieu cette amée en RFA, le dernier provo-quant, le 8 septembre, la mort de l'épouse allemande d'un soldat britannique, près de Dortmund.

Les services de sécurité sont persuatés que des unités dormantes de l'IRA sont installés en permanence sur le continent. Leur chef, dont l'identité leur serait connue, serait agé de trente-neuf ans et résiderait age de treme-neur ans et residerait depuis dix ans dans le sud de la République d'Irlande. L'attentat de Deal pourrait avoir été commis par une de ces unités, qui aurait profité de la proximité de Douvres par reseaurer aussitét le continent. pour regagner aussitôt le continent. L'IRA ne s'est pas expliquée sur

cette recrudescence de ses activités hors d'Irlande du Nord. Ce type d'attentat est peut-être plus facile à d'attentat est peut-etre puis facile à exécuter ; les unités dormantes seraient composées d'Irlandais originaires de République d'Irlande, qui n'ont jamais été inquiétés, et sont donc moins aisément repérablet que ceux qui viennent d'Ulster et ont déjà eu maille à partir avec les cersiers de sécurité.

La reine s'est déclarée « profon-dément choqués ». Mª Thatcher, qui a été informée de l'événement dans l'avion entre Tokyo et Mos-cou, a fait part de sa « grande tris-tesse ». M. Tom King, le ministre de la défense, a visité vendredi après-midi le site de l'explosion. « Ceux qui commutient ces crimes. · Ceux qui commettent ces crimes comme les parrains qui les envolent, savent que ceux-ci ne ser-viront à rien. Ces actes ne saperont pas le moral des soldats, que ce soit en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou en RFA », 24-il déclaré.

ré.

DOMINIQUE DHOMBRES | connaissent, ce qui n'a pu que renforcer les soupçons de l'ETA.



LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET L'ÉCONOMIE Décollage ou catastrophe? François Hincker LE SYSTÈME FINANCIER FRANÇAIS crises et mutations. Jean-Pierre Faugère Colette Voisin CRISES D'HIER, CRISE D'AUJOURD'HUI 1873.... 1929.... 1973.... Bruno Marcel/Jacques Taleb LA PROTECTION SOCIALE Les enjeux de la solidarité. Dominique Lamiot Pierre-Jean Lancry

A paraître : ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE Croissance ou développement ? Eric Taïeb

Une fois refermés,

vous comprendrez combien ils sont ouverts. ZNATHAN

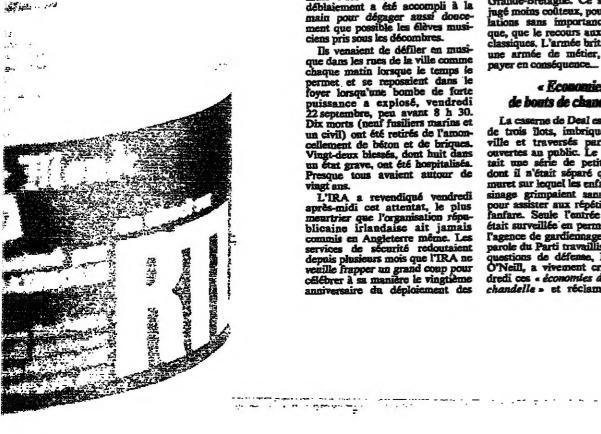

・見ちん

1 1 .

# Un contrat de quinze Mirage-2000 est en discussion

Jaber Al Ahmed Al Sabah. séjournera à Paris, kundi 25 et mardi 26 septembre. Il aura des entretiens avec MM. François Mitterrand et Michel Rocard. ainsi qu'avec plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevènement. If y a un an, presque jour pour jour, l'émir du Koweit avait déjà séjourné à Paris, et M. Chevènement s'était rendu dans son pays, au début de sep-tembre 1988.

Après le dernier Salon aéronau-tique du Bourget, qui a permis à la France de régler son contentieux avec Abou-Dhabi sur la livraison de trente-six avions de combat Mirage-2000 (le Monde du Mirage-2000 (12 Monae un 10 juin), les discussions momenta-nément interrompues avec l'émirat du Koweit ont repris sur l'achat éventuel d'un escadron d'une quinzaine d'appareils de ce modèle (le Monde des 30 soût et 8 décem-

bre 1988).

Ce dossier pourrait être l'un des principaux sujets débattus lors de cette nouvelle visite à Paris du cheikh Sabah, avec d'autres dossiers relatifs aux échanges culturels entre l'émirat et la France. En effet, le président-directeur général du groupe Dassault, M. Serge Dassault, a lui-même séjourné, à deux reprises, en août dernier et à la mi-

L'émir du Koweit, le cheikh septembre, au Koweit pour relancer les discussions. Il ne semble pas cependant que l'on doive s'attendre à la signature officielle d'un quel-

> Entre 1984 et 1986, le Kowelt a commandé à la France quarante-deux Mirage F-1 de défense aérienne et d'entraînement, dont une demi-douzaine ne sont plus en service. Un temps, l'armée de l'air du Kowelt a songé à demander au groupe français de moderniser sa flotte. Puis elle a choisi de mettre en concurrence Dassault (avec son Mirage-2000) et les Etats-Unis (avec le F-18). En août 1988, le Koweit a donné sa préférence à l'achat de quarante F-18, qui rem-placeront des avions américains

Les difficultés de Dassault avec l'émirat d'Abon-Dhabi ont, un moment, incité le Kowest à attendre le règlement de ce contentieux avant de reprendre ses discussions avec les Français : une commande de Mirage-2000 lui permeurait de compléter sa flotte en diversifiant sources d'approvision technico-financier avec Abou-Dhabi a trouvé une solution avec la livraison, avant la fin de cette année, des trente-six Mirage-2000 à cet émirat du Golfe. Depuis, les discussions avec le Koweit out repris. Il s'agit d'un contrat qui visc à constituer un escadron d'une quinzaine de Mirage-2000 dans leur version dite de défense

# La pratique du français est en déclin

officielle en Israël, du mardi 19 au vendredi 22 septembre. auront permis à M. Alain Decaux, ministre charcé de la francophonie, de dresser un constat réaliste : la pratique du français est ici affaire de génération, presqu'une histoire de

Dans la principale communauté francophone d'Israël, les juifs d'Afrique du Nord venus s'intaller en Israel au cours des années 50, si grands-parents et parents parlent encore le français, ce n'est plus, ou presque plus, le cas des enfants.

La francophonie se perpétue difficilement, c'est le prix de l'intégration », dit un spécialiste. Les générations nouvelles parlent d'abord hébrou.

A l'école, l'anglais est très tôt la première langue étrangère obliga-toire ; l'arabe on le français ne sont proposés qu'en seconde option. Le directeur de l'Institut français de Tel-Aviv, M. Jean-Luc Gavart,

# **BIBLIOGRAPHIE**

#### Réédition des « Cent Portes du Proche-Orient ». d'Alain Gresh et Dominique Vidal

S'il est un endroit « remuant » au monde, c'est incontestablement le Proche-Orient. Cette caractéristique d'une région constamment bouleversée par les conflits a amené Alain Gresh et Dominique Vidal, chercheurs mais aussi jourelistes, à enrichir leur ouvrage les Cent Portes du Proche-Orient, paru en 1986 le Monde du 15 mai 1986), dont une nouvelle édition vient de paraître.

Les autours ne se sont pas contentés de compléter ce « dic-tionnaire » en fonction de l'évolution de l'actualité (soulèvement palestinien dans les territoires occupés, Liban, guerre du Golfe, ...), mais en ont étendu le champ, y ajoutant une douzaine de « mois » consacrés à des sujets que la première édition ne traitait pas en tant que tels. Mais, sur le fond, t Alain Gresh et Dominique Vidal dans leur introduction, la démarche qui les guidait à l'origine n'a pas changé : « désenchevêtres chevetrement proche-oriental, décoder ses codes, démythifier les

Les Cent Portes du Proche-Orient - Les dates, les chiffres, les noms, les faits. Editions Autrement. 320 pages, 149 Francs.

conque contrat sur l'acquisitio d'une quinzaine de Mirage-2000.

anciens du modèle Skyhawk A-4.

ISRAËL: M. Alain Decaux à Jérusalem

## Quatre journées de visite estime que quelque 45 000 jeunes Israéliens étudient le français à

l'école, soit 3 % environ de la population scolaire - mais toutes les grandes universités israéliennes ont un département de français. Au total, les optimistes parlent d'une communauté francophone israélienne de 500 000 personnes et les plus réalistes avancent une estima-tion de l'ordre de 300 000 per-

Mais le ministre chargé de la francophonie, qui est tout le contraire d'un esprit chagrin, aura trouvé plusieurs motifs de satisfaction dans un pays qui compte encore nombre d'intellectuels et d'universitaires francophones et pas moins de quatre instituts cultureis français : à Tel-Aviv, Haïfa, Beersheva et Nazareth. Sans parler de l'Alliance française à Jérusalem et d'une présence culturelle francaise appréciée dans la partie arabe de la ville sainte comme dans les territoires occupés de Cisjorda-

Il n'y a pratiquement pas de presse écrite francophone en Israël, mais la radio diffuse quotidienne ment trois bulletins d'informations et un magazine en français. Enfin. si dans une classe politique obnubilée par l'opinion publique et les médias américains, l'angiais fait partie du bagage obligatoire, il reste quelques francophones, à commencer par l'actuel premier ministre, M. Itzhak Shamir, avec lequel M. Decaux a pu s'entretenir longuement et sans interprète.

**ALAIN FRACHON** 

tion à se rendre en URSS. - Le vice-président du conseil israélien, M. Shimon Pérès, a accepté une invitation à se rendre en Union soviétique, a annoncé vendredi 22 septembre la radio israélienne. Ce sera le plus haut responsable israélien à se rendre en Union soviétique depuis la rupture des relations diplomatiques entre Israël et l'URSS en 1967. - (Reuter.)

· (Publicité) -Journées d'ouverture de la chaire d'éthique médicale juive POUVOIR SUR LA VIE, POUVOIR SUR LA MORT »

Mardi 26 septembre et mercredi 27 septembre 1989 à 20 h 30. Sous la présidence de M. René Samuel SIRAT, grand rabbin et du docteur Bernard KANOVITCH,

président du centre Rachi. President on centre Radin.

Are: la perticipation do:
Michèle BARZACH, ancien ministre de
la santé; Gilles BERNHEIM, rabbin;
Pierro DRAL, premier président de la Cour
de cassation; doctour Yves CHAOUAT;
Emmanuel HESCH, écrivein; professeur
Claude JASMIN; professeur Emile
PAPIERNIK; professeur Ady STEG
Coutre Rachi-Caej, 30, bd de Poro-Royal
75005 Paris — TEL: 43-31-75-47 — P.A.F.

de notre correspondent Le général Aoun a accepté le

cation du Liban : le « oui, mais... » que l'on escomptait de sa part s'est transformé on un susprenant « mais oui... » procaimé sans réserves et fondé, comme il s'en est expliqué dans un message à la nation, sur sa confiance dans sea interlocateurs arabes. « Nous donnons une chance de paix », a-t-il dit, en soulignant que son objectif demeurait « la libération de sout le Liban ». Le général Aoun a com-muniqué sa réponse vendredi après-midi 22 septembre au médiateur de la Ligue arabe, M. Lakhdar Ibrahimi, aprèt avoir pris son temps pour consulter le ban et l'arrière-ban du pays chrétien et lui faire partager la responsabilité de

nite, Mgr Sfeir, qui devait effec-tuer samedi une visite officielle en RFA et au Vatican. A l'issue de cet entretien, il a sjouté une petite phrase à son message officiel : « La garantie, c'est nous », a-t-il dit, répondant à une question concernant les assurances qui ont pu lai être données pour contrebs les termes d'un document arabe juge généralement favorable à la Syrie. M. Ibrahimi, viaiblement soulage, s'est déclaré, pour sa part, satisfait de la réponse du général et a considéré son « oui » suffisamment franc, pour qu'il puisse commencer sur-le-champ à travailler à la mise en œuvre de la commission de supervision de la trêve et de la levée du blocus.

Le hasard du calendrier a voulu que cette décision cruciale comcide avec le premier anniversaire de LIBAN

# Le général Aoun a accepté sans réserves le plan de paix de la Ligue arabe

BEYROUTH

Point d'orgue de cette concerta-tion tons azimuts : le général s'est rendu auprès du patriarche maro-

l'accession au pouvoir dans le réduit chrétien du général Aoun, à la suite de la vacance de la président de la vacance d ce de la République le 23 sep-

#### Plus de mille morts et cinq mille blessés

Le Liben est donc depuis un an sans président. La première moitié de cette année s'est déroulée sans problèmes majeurs, la seconde, depuis le début de la « guerre de libération », a été, avec plus de mille morts, cinq mille blessés et 1 miliard de dollars de dégâts, la fétide le alle dans de dégâts, la fétide le alle dans de degâts, la période la plus dure des quinze années de la guerre qui ravage ce

Est-ce à dire que la guerre du Liben est maintenant finie ou à tout le moins, comme le souhaitent des membres du triumvirat arabe (Algérie, Maroc, Arabie saoudite) que leur plan en sept points annonce le commencement de la fin ? A Beyrouth, tout le monde l'espère mais personne ne s'aven-ture encore à y croire. Les premiers tests seront la mise à l'épreuve du cessez-le-feu et la levée du blocus puis la convocation du Parlement, hors du Liban, dans une ville qui reste à déterminer le 30 septembre.

Finalement, le général Aoun a donc du accepter un plan qui ne parle pas de la Syrie, comme si elle n'était pes partie prenante dans l'affaire, qui soumet (théoriquement) les cargaisons d'armes destinées à l'armée libanaise aux mêmes au l'accepte de contrôle mesures d'embargo et de contrôle que celles destinées à n'importe quelle milice, et qui, en outre, prévoit le maintient de l'armée syrienne au Liban durant deux ans après un délai indéterminé, requis pour la mise en place des nouvelles

moitié du pays, durant une autre période indéfinie.

Pourtant, on souligne à Beyrouth que le camp chrétien a également marqué des points, qu'un ancien ministre chrétien décrit comme suit : « Le général Aoun et le réduit chrétien ont survecu à une formidable pression militaire. Ils ont suscité l'intérêt du monde entier et provoqué son intervention sous de multiples formes, Ils ont obtenu l'intervention du monde arabe au plus haut niveau et si le triumvirat a fini par se plier au schéma syrien, il n'en a pas moins consigné – quels que soient les délais – le principe du retrait de

l'armée syrienne dans un document agréé par Damas. » A Beyrouth-Ouest, le premier

ninistre en secteur musulman, M. Selim Hoss, a dit de son rival en secteur chrétien : « Le général Aoun a voulu être le héros de la guerre, il pourrait être le héros de la paix. Est-ce l'esquisse d'une main tendue ? Et comment Damas va-t-il gérer les retrouvailles interlibanaises programmées par le triumvirat arabe au niveau parlementaire? On ne peut oublier que le général Aoun a promis qu'il « briserait la tête » du président Assad et qu'il a traité son régime « d'alaquite ». Celui-ci l'oubliera-til au nom de la raison d'Etat ? LUCIEN GEORGE.

Menaçant l'Arabie saoudite

# Le Hezbollah libanais promet de venger les seize chiites koweïtiens exécutés à La Mecque

L'Iran a « vigoureusement démenti » samedi 23 septembre toute implication dans les attentass à l'explosif lors du pèlerinage de juillet dernier à La Mecque et qua-lifié de « sans fondement les accu-sation portées à son encontre par

Dans une première réaction à la diffusion jeudi soir par la télévision saoudienne des « aveux » des chiites kowelliens exécutés par Ryad mettant en cause Téhéran dans ces attentats, un porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a souligné que les autocette campagne et ce spectacle télévisé pour faire plaisir aux Américains » et « aux forces réaction-naires » dans la région. Il a, par ailleurs, appelé les musulmans à briser le silence face à cette compagne saoudienne », affirmant que « si le monde musulman ne réagit pas devant cet acte des Saoudiens, le pèlerinage à La Mecque sera encore à l'avenir l'occasion d'actes

Le Hezbollah libanais a déjà répondu à cet appel en amonçant dans un communiqué remis à une Beyrouth, qu'il vengerait les seize chlites kowestiens décapités à La Mecque. D'autre part, son chef spirituel, le cheikh Fadlallah, a prévenu l'Arabie saoudite qu'elle devait s'attendre au « choos » à la suite de l'exécution des Koweltiens. — (APP, Reuter.)

200

4 **%** #4

. .

111 A

44

. . . .

2. 22.

to be way.

\* Supp.

45047.7

CANADA: les élections au Québec

# Les indécis, arbitres de la compétition entre libéraux et indépendantistes

Plus de quatre millions et demi d'électeurs québécois sont appelés, lundi 25 septembre, à renouveler l'Assemblée de la province francophone. Le grand nombre d'indécis, selon les derniers sondages, rend moins sûre que prévu l'issue de la compétition entre les libéraux - au pouvoir - et les indépendantistes.

MONTRÉAL

de notre correspondante

Les Québécois sont à ce point préoccupés par les problèmes d'environnement que leurs politi-ciens ont scrupuleusement veillé à leur offrir une campagne « pro-pre ». Pas d'affiches collées n'importe où, pas de petite guerre entre militants, rares sont les pla-cards qu'on a osé barbouiller.

Les affiches polluent. Nos politiques sur l'environnement ne seraient pas crédibles si nous n'avions pas choisi la sobriété», explique l'organisateur en chef de la campagne du Parti libéral du Québec. Les libéraux, revenus au pouvoir en 1985, avec M. Robert pouvoir en 1985, avec M. Robert Bourassa à leur tête, se sont offert de grands panneaux en bois. Moins fortuné, le Parti québéois, dirigé depuis mars 1988 par M. Jacques Parizeau, n'a que de petites pan-cartes accrochées aux poteaux télé-phoniques ou aux balcons des sym-pathisants. « Le tout, amovible, ne laissent aucune trace aurès les laissera auctore trace après les élections », font remarquer les res-ponsables de cette formation.

Habitués depuis des lustres à une identification par la couleur (le rouge pour le Parti libéral, le bleu pour le Parti québécois), les électeurs n'y voient cette fois plus clair. Les libéraux se sont visiblement es proportié le deuren hisment approprié le drapeau bleu fleurdelisé du Québec, emblème des grandes luttes indépendantistes de la province, pour ne laisser sub-sister qu'une trace de rouge.

Ces subtilités graphiques n'ont rien d'innocent. M. Bourassa a été un fervent partisan du « non » au référendum de 1980 sur la

(option d'indépendance rejetée par 60 % de la population) et il se présente comme un « nationaliste convaincu » mais « raisonnable », soucieux de défendre l'identité du Québec dans le cadre de la confédération canadienne. N'a-t-il pas négocié en 1987 le statut de aociété distincte » pour sa pro-vince dans l'accord visant à favori-ser l'adhésion du Québec à la Constitution du Canada?

Cet accord n'est certes pas ratifié. Les deux provinces anglo-phones, qui s'y refusent obstiné-ment ont même réussi à faire renaître un sentiment antiq cois dans le reste du Canada. Mais M. Bourassa a bon espoir qu'avec l'aide de son ami Brian Mulroney, premier ministre du Canada, tout rentrera dans l'ordre d'ici à l'échéance de juin 1990. Pour ce diplômé d'Oxford et de Harvard, plus le Québec sera économique-ment fort, plus il lui sera facile d'imposer ses choix politiques au sein de la confédération. A coups de privatisations et de baisses des de privatisations et de baisses des impôts, il s'est d'ailleurs employé depuis 1985 à relancer l'économie du Québec avec un certain succès - la conjoncture canadienne aidant - afin de rattraper le retard

pris sur la riche province voisine de Ontario. Pour M. Parizeau, en revanche, il est clair que le reste du Canada ne voudra jamais reconnaître les particularités culturelles, économiques et politiques de la seule pro-vince francophone du pays. A ses yeux, il est tout sussi évident que le Québec ne pourra jamais se développer harmonieusement s'il doit partager avec Ottawa une bonne partie de ses pouvoirs.

> Sept semaines d'« anticampagne »

Dès son arrivée à la tête du Parti québécois, l'indépendantiste « pur et dur » Jacques Parizeau, ancien ministre des finances de René Lévesque, a entrepris de relancer l'idée de la souveraineté du Québec en présentant un processus très progressif, aux contours mal définis. S'il est étu, il demandera à

tains pouvoirs sur les dossiers les plus urgents : la politique cultu-relle et inguistique, l'éducation, la politique familiale et la formation professionnelle. En cas de fin de non-recevoir, des miniréférendums seront organisés successivement.

« En bout de course », les Québécois seront appelés à se prononcer sur la constitution d'un Québec indépendant, quoique lié économiquement avec le reste du Canada, cot le manurie reste du Canada, dont la monnaie serait conservée.

Ces deux grandes conceptions ont été exposées mais jamais débat-tues au fond : d'une part, les deux chess de parti ne sont pes pervenus à s'entendre sur l'organisation d'un débat télévisé; d'autre part, la campagne électorale a été tout entière dominée par des imprévus. Le voyage rocambolesque de tonnes de déchets toxiques (da pyralène envoyé en Angleterre puis retourné au Québec) et l'affaire de retourné au Québec) et l'affaire de la contamination au plomb de dizaines de personnes résidant près d'une usine polluante ont remis l'environnement au premier plan de l'actualité. Les grèves, légales ou illégales, des trois cent mille employés des services publics et parapublics du Québec, désireux de profiter de l'enrichissement éco-nomique de la province après avoir nomique de la province après avoir dû consentir à des réductions de salaire en 1982, ont ensuite mis chacun des deux grands partis dans

A l'issue de ces sept semaines d'anticampagne», les Québécois sont d'autant plus déconcertés que

MM: Bourassa et Parizeau, tous deux économistes de formation, ont à quelques détails près, énoncé les mêmes priorités à court terme, la question de l'indépendance mise à part : mêmes moyens pour prévenir le déclin démographique qui s'annonce au tournant du siècle, même accent mis sur l'éducation et la formation pour réduire un châ-mage (8,8 %) devenu structurel, mêmes efforts en vue d'encourager la recherche. Le Parti québécois a en du mal à mettre en avant sa différence, conformément à son éti-quette social-démocrate. Les dermers sondages ont montré que ce dernier avait comblé une partie du retard qu'il avait début août, mais le Parti libéral le devance toujours de dix points dans les intentions de

Parmi les dix-neuf autres petites formations en lice (toujours condamnées à faire plus ou moins piètre figure en raison du système de scrutin uninominal à un tour en vigueur), seul le Parti Egalité (Equality) pourrait vraiment brouiller les cartes dans les quelques circonscriptions où il présente des candidats. Le vote de la minorité anglophone de la province, mécontente de la loi sur l'uniliagnisme français dans l'affichage commercial, que M. Bourasse a fait voter en décembre dernier, lui paraît presque acquis (le Monde daté 10-11 septembre).

Les sondages montrent que 22 % des Québécois sont encore indécis. Il pourraient tout changer. MARTINE JACOT

**36 15** 

Le service télématique expert de l'emploi des cadres





Une vie pour la Chine, de Jacques Guillermaz

# **AFRIQUE**

### AFRIQUE DU SUD

# Les syndicats noirs lancent une campagne de boycottage des commerces blancs

déclenché, vendredi 22 septembre, dans toute l'Afrique du Sud, un boycottage des commerces blancs qui doit durer deux semaines et qui s'inscrit dans le cadre de la cempagne de désobéissance civile décler-chée il y a sept semaines par le notre offensive, y compris dans sa chée il y a sept semaines par le Mouvement démocratique de masse (MDM).

Ce boycottage a été décidé par les deux grandes confédérations syndicales du pays, le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) et le Conseil national des syndicats (NACTU), deux organisations traditionnellement rivales et pour une fois unies.

Les consommateurs noirs sont invités à ne franchir le souil d'ancua établissement commercial blanc et à éviter de faire leurs achats même dans les boutiques tenus par « des collaborateurs métis ou indiens du régime ». Mais les promoteurs de cette campagne insistent sur son caractère pacifique et déconseillent « tout recours à la force » contre les récalcitrants.

# « Promesses

De son côté, le Congrès national africain (ANC) a vivement condamné, vendredi, le discours prononcé, mercredi, par le prési-dent Frederik De Klerk lors de sa prestation de serment. Selon le communiqué de l'ANC, ce dis-

Les syndicats noirs ont cours avait pour but de « gagner

« Les promesses » du nouveau gouvernement sud-africain, sont e aussi vides qu'insolentes », affirme le principal mouvement nationaliste noir. « Cette attitude intransigeante ne nous laisse pas composante armée, pour renverser le régime de Pretoria », conclut-il.

M. De Klerk, ne dispose plus que d'« un seul moyen de prouver la sincérité de ses intentions : entreprendre immédiatement la liquidation de l'apartheid », a indiqué, vendredi, dans un communi-qué, le ministère soviétique des affaires étrangères. A son avis, l'Afrique du Sud se trouve à une « importante période de son développement. De la rapidité de Pretoria à passer des paroles aux actes dépendra pour beaucoup son avenir. » - (AFP).

Badd. – La police recherche un ouvrier agricole après l'assassinat, vendredi 22 septembre, dans sa ferme près de Bloomfontein (province de l'Etat libre d'Orange), de Frank Budd, cinquante-six ans, le père de l'ancienne championne de cross-country Zola Budd. Grâce à la nationalité britamique de son père, celle-ci avait pu obtenir un passeport britannique en 1984, ce qui lui avait permis de coarir pour la Grande-Bretagne aux Jeux olym-piques de Los Angeles, rompant ainsi l'isolement sportif du pays de l'apartheid. — (AFP.)

# **ASIE**

# Nouvelle protestation chinoise contre la réunion de dissidents à Paris

protesté, vendredi 22 septembre, contre la tenue dans la capitale française du congrès constitutif de la Fédération pour la démocratie en Chine (FDC) - La partie francaise a permis à Wu'er Kaixi (diri-geant étudiant comestataire) et consorts de constituer à Paris le Front pour la démocratie. Cela n'est pas conforme aux principes du droit international et, en même temps, est une violation de la loi française. (...) Cela constitue un acte d'intervention flagrante dans les affaires intérieures chinoises. La partie française (...) devra endosser l'entière responsabilité qui en découlera sur les relations rino-françaises, »

Le porto-perole de l'ambassade a répété que les dissidents étaient des « criminels de droit commus [qui] organisent un front dans le but de renverser le gouvernement

L'ambassade de Chine à Paris a chinois ». L'ambassade a égale-rotesté, vendredi 22 septembre, ment entrepris des démarches auprès des autorités françaises pour demander « fermement » qu'une « enquête sérieuse » soit menée après l'incendie « criminel » qui a détruit, mercreti, la voiture de son attaché commercial.

> présence de nombreuses personna-lités et de représentants de partis politiques français et étrangers, dont MM. André Glucksmann, dont MM. André Glucksmann, Harlem Désir, Yves Montand, le professeur Milliez, un représentant de la Commission des droits de l'homne du Parlement européen. On notait aussi la participation d'un délégué du Kuomintang — au pouvoir à Talwan — et d'un député de l'opposition talwanaise, M. Kang Ning-bsiang. Les congressiates devaient terminer

### Selon le premier ministre thailandais

# Les quatre parties cambodgiennes vont reprendre des discussions

DIPLOMATIE

Les quatre factions cambodgiennes doivent tonir des « discus-sions non officielles des que possi-ble », sans donte à Djakarta, afin ble », sans donte à Djakaria, aim d'éviter une guerre civile, a déclaré, samedi 23 septembre, le premier ministre thatlandais, M. Chatichai Choonhavan. Selon ce dernier, le chef du régime de Phnom-Peah, M. Hun Sen, et le prince Sihanouk se sont engagés à u resticiper.

L'annonce du premier ministre thatlandais est l'aboutissement d'efforts pour éviter une escalade de la violence su Cambodge au moment où les troupes vietna-miennes achèvent de quitter offiPendant ce temps, le congrès du FDC s'ouvrait à la Sorbonne en

congressistes devaient terminer leurs travaux dimanche.

ciellement le pays, qu'elles doivent avoir évacué le 26 septembre. En

particulier, la situation est tendue dans l'ouest du Cambodge, dans la région de Pailin, encerciée par les

forces khmères rouges. L'ambassa-deur vietnamien à Phnom-Penh a

recomm que des ressortissants viet-

namiens s'enfuyaient par crainte de

représailles et a accusé les Khmers

ouges d'en avoir assassiné « un

petit nombre . Il a anssi admis

l'existence de divergences au sein du régime de Phnom-Penh, ajou-tant qu'elles s'effaçaient devant le

« danger » que font peser les mou-vements de guérille. — (AFP.)

# Les souvenirs d'un des derniers témoins d'un demi-siècle de bouleversements

Rien ne prédestinait ce jeune officier des tirailleurs sénégalais basé près de Perpignan à devenir le mentor de la sinologie contempo-raine en France. C'est sans le moins enthousiasme que Jacques Guillermaz reçu en 1937 l'ordre de reinindre le mission militaire franrejoindre la mission militaire fran-caise à Pékin. Il allait rester en Chine six ans avant d'y retourner à deux reprises dans des périodes de grands bouleversements, avant de terminer sa carrière à l'Université. Les mémoires de l'un des derniers grands témoins de la Chine depuis plus d'un demi-siècle permettent de mieux comprendre les événements de ces derniers mois.

BIBLIOGRAPHIE

Le général Guillermaz, l'auteur de la meilleure étude sur le PC chinois (1) et qui collabora occament an Monde, livre ses souvenirs sur une des périodes les plus mouvementées de l'histoire de Chine. Il venait d'arriver à Pékin quand éclata l'incident du pout Marco Polo, qui déclencha la guerre sino-japonaise. De son poste, il vit l'armée nippoune gri-gnoter lentement la Chine du nord avant de profiter de la défaite de juin 1940 pour déherquer en Indo-chine. Rallié de cœur à la France libre dont il avait reconnu - de son affection du bout du monde - qu'elle était plus digne de respect que Vichy, le voici qui part Chungking ( on dirati aujourd hui Chongqing), la captale nationa-liste, via le Tonkin et la Chine du

Il y suivra les péripéties de la guerre, les bombardements japo-nais et les querelles byzantines de cette capitale en exil, l'impatience des Américains face à l'imprévisible généralissime Chiang Kai-shek, plus préoccapé de préparer la guerre de demain avec les communistes que de mener celle du jour contre les Japonais, mais aussi il y fera commaissance avec le commu-nisme chinois en la personne de son représentant Chou En-lai (Zhou Enlai). Observateur perspicace du drame qui se joue, il se prend de passion pour ce pays, en côtoie les dirigeants, se forge un jugement qui peut paraître aventureux à ses

contemporains mais qui se révélera

Sur le terrain, dans la Chine en guerre, le général Guillermaz confronte sa réflexion à la réalité quotidienne et aux hommes. Il apprend et comprend. Il juge aussi Kuomintang, la naïveté d'Améri-cains qui refusent de voir le communiste derrière le suave Chon ou le jovial Mao, et qui le paieront cher plus tard. Il entrevoit déjà ce qui se passera après la guerre, et il aura des mots très durs sur Chiang tout comme sur l'aveuglement de certains diplomates. Rentré en Enrope en 1943, il est renvoyé deux ans plus tard à Chungking puis à Nankin, redevenue la capi-tale nationaliste. C'est ainsi qu'il assistera à la victoire de l'armée rouge et vivra les deux premières années de la Chine populaire dans un Nankin qui se vidait de ses diplomates et se coulait lentement dans le moule contraignant du nou-

#### Eviter Dien-Bien-Phu?

Là aussi, ses prévisions s'avére-ront exactes. Môme s'il ne parvient pas à convaincre les généraux et un gouvernement français « aveugle, inerte et même impuissant » que la victoire du communisme chinois est incluctable et qu'il vaut mieux négocier avec le Vietminh avant qu'il ne fasse sa jonction avec les écouté, le désastre de Dien-Bien-Phu aurait pu être évité. Mais on ne refait pas l'histoire et le colonel devenu diplômé es stratégies asiatiques jouers un rôle important à la ocnférence de Genève en 1954. Dix ans plus tard, le revoilà en Chine : d'abord dans la mission chargée d'avertir le vieux Chiang de la décision de de Gaulle de reconnaître Pékin, puis comme attaché militaire en Chine populaire.

L'ingratitude des bureaucraties étant bien connue, c'est avec le grade de général à titre temporaire qu'il est envoyé en Chine. Il y vivra les dernières années de tranquillité apparente avant l'explosion de la révolution culturelle. Mais cette fois le travail de sape que Mac effectue pour se débarrasser de ses rivanx échappera à tous les obser-vateurs et c'est au fond de la Mandchourie que Guillermaz apprendra le déclenchement d'un mouvement qui, pour lui, n'aura été ni révolutionnaire, ni culturel, ni même prolétarien. La nouvelle Chine l'aura décue avec son nivellement et sa grisaille, sa vieille culture brdée à l'encan de l'idéologie, tout comme il avait été désa-busé par celle du Kuomintang.

A Paris, de 1962 à 1964, puis après son retour de Chine, Jacques Guillermaz a commencé une nouvelle carrière. La France s'honorait d'une sinologie traditionnelle, il voulut aussi lui donner les instruments pour connaître et comprendre la Chine d'aujourd'hui, « à la fols immobile et novatrice », sa politique et sa diplomatie, son commerce et sa pensée, à l'instar de ce qui se faisait ailleurs. Un des premiers, il avait réalisé qu'on ne ponvait traiter avec ce pays mal connu et imprévisible que sur la base de données solides, fruit d'une recherche sérieuse, sinon, on riquait de se bercer d'illusions; une leçon qui demeure valable. Qu'il soit permis à l'un de ses anciens étudiants de témoigner du rôle irremplaçable qu'il a joué dans ce domaine, en dépit de moyens chichement comptés, et dont la recherche actuelle sur la Chine porte toujours la marque.

PATRICE DE BEER Une vie pour la Chine. Mémoires 1937-1989, 452 p., 135 F. Robert Laffont.

(1) Histoire du Parti communiste chinois, 1921-1949, 2 volumes, Payot 1975; Le Parti communiste chinois au pouvoir, 1949-1979, 2 volumes, Payot 1979.

# A Porto-Novo (Bénin)

#### Une rencontre Afrique-Europe pour l'interdépendance et la solidarité

Organisée par l'Association mondiale de prospective sociale en ération avec le Conseil de l'Europe et l'Organisation de l'unité africaine, une rencontre Afrique-Europe pour l'interdépen-dance et la solidarité vient d'avoir lieu à Porto-Novo, su Bénin. A l'issue de ses travaux, elle a adopté la déclaration de Porto-Novo, qui invite à « porter un nouveau regard sur l'État (...), à le débarrasser des vices qu'il véhicule ou qu'il favorise : corruption, bureaucratie, népotisme, tribalisme, parasitisme, paternalisme ».

Ce document insiste sur le fait que « l'Etat n'est vraiment au service du peuple et de l'homme que s'il est en État de droit. L'état ne saurait être confisqué par quicon-que. Qu'on en finisse, donc, au plus vite, avec le régime d'apar-theid et avec les dictatures de sous genres qui premient des peuples

Un forum public sur les droits de l'homme a été organisé à la faveur de cette rencontre. Selon un intersont l'affaire de tous. Partout dans le monde, les gens se mobilisent pour reconquérir la liberté (...). Le courant doit également passer en Afrique non seulement dans les discours politiques, mais dans la discours politiques, mais dans la vie quotidienne des peuples ».

« Il faut commencer par se libérer de la peur, réveiller l'opinion publique et persévérer dans la pression en faveur du respect inté-gral des droits de l'homme », 2, d'antre part, affirmé un orateur. Les droits de l'homme ne relè-vent plus du domaine réservé des Etats ni de celui des ingérences illégitimes. Au contraire, étant l'affaire de tous, ils donnent lieu à un véritable devoir d'interven-

D BURKINA-FASO: protestation confre les exécutions som-maires. — La Ligue burkinaise des droits de l'homme et des peuples a condamné, vendredi 22 septembre, « l'exécution sommaire » des anteurs présumés - d'une tenta-tive de coup d'Etat, « dont les preuves n'ont pas encore été rap-portées ». Quatre hommes, dont les ministres de la défense et de la promonstres de la detense et de la pro-motion économique, accusés d'avoir tenté d'assassiner le prési-dent Blaise Compaoré, avaient été passés par les armes peu après leur arrestation dans la unit de lundi à mardi. La Ligue se déclare « pro-fondément préoccupée » par les fondément préoccupée » par les « violations quasi quotidiennes des droits de l'homme recensées sous le régime actuel ». - (AFP.)

# Volte-face soviétique sur le désarmement

Suite de la première page

Mais, quelles que soient leurs raisons profondes — l'IDS lour paraît-elle moins menaçante main-tenant que ses alles ont été roguées par le Congrès américain, ou bien éprouvent-ils un désir irrépressible de faire aboutir la négociation START? — les Soviétiques out abandonné une position sur laquelle M. Gorbatchev s'est arc-bouté pendant des années.

Est-ce à dire que les START, entamées sous l'administration Reagan, mais plus ou moins an point mort depuis, pourraient redémarrer sur les chapeaux de rous? Un négociateur américain a rapulé pelé que le texte en chantier comprenait quatre cent cinquante pages entrecoupées de « plusieurs centaines » de parenthèses qui marquent les points de désaccord. Il y à donc du pais sur la planche, et pour les sur la planche, at y a conc ou pais sur la pisache, et pour longuemps. Mais la position américaine, qui est de donner désormais la priorité aux négocia-tions sur les armes convention-nelles, pourrait devenir plus diffi-cile à tenir.

Toujours à propos des START, le porte-parole aoviétique a amoncé qu'un « accord-cadre por-tant sur les essais de procédure de vérification » deviait être conclu d'ici à la fin des entretiens. Il s'agit à l'origine d'une idée américaine exposée par M. Bush dans la let-tre qu'il avait adressée à M'Gon-batchev en mai: la vérification constituant l'une des difficaltés majeures sur la voie d'un accord, pourquoi ne pas « tester » des mesures de vérification avant même que cet accord ne soit trouvé?

annoncé ce qu'ils présentent comme une concession concernant les missiles de croisière lancés depuis des navires de surface ou des sous-marins (SLCN); ils prodes sous-marins (SLCN); ils pro-posent qu'un accord prévoyant une limitation du nombre de ces mis-siles soit conchs « en dehors » de l'accord START proprement dit, mais malgré tout « en jonction » avec cet accord. Les Américains considèrent que le fond du pro-blème est ailleurs. Ils doutent qu'il soit possible de vérifier la présence de missiles de croisière à bord de mavires et plus encore de distinguer navires et plus encore de distinguer entre missiles conventionnels et vement la musion de ces navires.

L'URSS, qui refuse que ses avions dits « de défense » soient pris en compte dans les contingents soumis à réduction, propose des mesures permettant de vérifier le caractère chairement « défensif » des appareils en question.

raintention des traites de 1974 et de 1976 portant sur la surveillance des essais nucléaires. Après s'être longtemps opposés à la méthode dite du cortex préconisée par les Américains, les Soviétiques ont fini par l'accepter, à condition que les parties aient le choix entre cette méthode dite sismique et celle de la vérification sur place. Devant cette manifestation de bonne volonté, les Américains ont cher-ché à leur tour à aménager leur position sur d'autres points de détail, et la mise au point définitive du traité de 1974 semble en bonne voie (l'essentiel ayant déjà été fait pour le traité de 1976).

Autant le bilan - provisoire paisque la rencontre ne devait se

terminer que samedi soir - semble positif sur tout ce qui concerne le contrôle des armements, autant les résultats paraissent maigres, et même inexistants, à propos des questions dites «régionales», tout particulièrement celles de l'Afgha-nistan et de l'Amérique centrale.

«Le ton a été positif, mais ce sont des questions difficiles», a fait valoir le porte-parole acviétique, tandis qu'un négociateur américain essayait de trouver des motifs d'encouragement dans le fait que les Soviétiques étaient disposés à «explorer des idées», en particu-lier à propos de l'Afghanistan.

Mais le son de cloche soviétique a été assez différent. M. Chevardété assez différent. M. Chevard-nadze aurait surtout reproché aux Américains de ne pas respecter l'accord conclu en avril 1988 à Genève et de livrer des armes à la résistance (Washington a toujours estimé que cet accord ne lui inter-disait nullement de poursuivre ses livraisons d'armes, comme Moscon le fait à l'égard de ses protégés de

La discussion sur le Proche-Orient n'a apparemment pas apporté grand-chose non plus. Selon un responsable américain, les Soviétiques ont admis que des élec-tions dans les territoires occupés « pourraient constituer un par important ».

tion des droits de l'homme, ce qui a

#### permis à M. Chevardnaze de sou-haiter que les Soviétiques qui émigrent à l'étranger y reçoivent un accueil et un traitement adéquats. Et aussi de s'étonner que les Améstatut de « réfugié politique » aux juifs soviétiques qui quittent leur pays pour tout autre motif. Enfin, tandis que les Américains présentaient une liste de quelques refuzniks (« deux ou trois », selon le porte-parole soviétique), leurs interlocuteurs sortaient de leur côté une liste de « quarante prisonniers politiques américains, cer-tains condamnés à des peines extrêmement lourdes, par exemple soizante-dix ans de prison, pour avoir participé à une seule mani-festation ». Malgré les demandes

qualité des rapports personnels entre MM. Baker et Chevard-

Comme d'habitude, il a été ques-

# Des explosifs se seraient trouvés

Les corps des victimes seront transférés dans les prochains jours de N'Djamena (Tchad) à Paris, afin d'y être identifiés et autopsiés, les services de la médecine légale devant déterminer si les passagers ont inhalés ou non des gaz émanant d'un explosif. Deuxième sorte d'indices, les militaires français récupérerout et enverront à Paris les débris de l'appareil, qui peuven conserver des traces d'explosif.

conserver des traces d'explosif.

L'hebdomadaire l'Express (le Monde du 23 septembre) ayant affirmé, dans son demier munéro, que les autorités françaises détenaient des indices laissant à penser qu'un attennat était en préparation et qu'un réseau chitte libanais était en cours de reconstitution en Afrique, la présidence de la République a diffusé, le 22 septembre, un démenti à ce sujet. Après « une vérification méthodique », l'Elysée y affirme « qu'aucun de nos services, aucun de nos ministères n'a reçu de menaces al d'informations Une autre idée soviétique, conventionnelles, ne semble pas plus enthousiasmet les Américaus.

Une autre idée soviétique, convention de nos services aucun de nos ministères n'a reçu de menaces ni d'informations sur des préparatifs d'attentats plus enthousiasmet les Américaus.

« ami » n°a eu connaissance de tels préparatifs, ni ne nous a communique quoi que ce soit ».

à bord du DC-10

Selon l'Agence France-Presse, les sources autorisées démentent également que le consul français à Conakry (Guinée) ait été rapatrié pour avoir fourni des passeports à des chiites libanais et que le chif-freur de l'ambassade de France à Libreville (Gabon) ait été arrêté pour avoir communiqué des rensei-gnements à un réseau intégriste renhman.

A l'Elysée, on précise que « les articles de presse semblent faire l'amalgame entre menaces et informations sur des préparatifs il attentats avec une sorte de cli-mat permanent d'agitation anti-française ou auxi-américaine de chities installés en Afrique et ailleurs. Ces chiltes font des déclara-tions ou écrivent des articles, mais il ne faut pas confondre cette espèce de bruit de fond avec des enaces précises ».

Il va de soi, soulignait-on cepen-dant à l'Elysée, que si la thèse de l'attentat était confirmée, l'enquête

s'orienterait aussi vers les réseaux

des journalistes américains vague-

ment goguenards, le porte-parole

Cette petite bouffée venue d'une

soviétique n'a pas fourni de noms.

autre époque n'a pas suffi à casser l'atmosphère. An contraire, Améri-

cains et Soviétiques insistent tous sur le caractère à la fois sérieux et

détendu des entretiens et sur la

nadze. Si le climat est excellent, le

temps divin et le site splendide y

JAN KRAUZE

sont pent-être pour quelque chose.

Un porte-parole d'UTA a indi-qué que les neuf passagers de l'avion disparu, embarqués à Braz-zaville et descendus à N'Djamena, zaville et descendus a re Djanena, avaient été retrouvés par les enquê-teurs, qui souhaitaient vérifier qu'ils n'avaient laissé aucun bagage à bord de l'appareil contimant vers Paris. Les neuf passagers ont été mis hors de cause.

Bien que la journée du samedi 23 septembre ait été décrétée • journée de deud! » par le Syndi-cat national des pilotes de ligne (SNPL), le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC) et le Syndicat national des personnels navigants commerciaux (SNPNC), les vols de la compagnie UTA ont été maintenus. Des retards et des reports de vol sont prévisibles (ren-seignements : (1) 47-76-95-75). Plusieurs services religieux à la mémoire des victimes du DC-10 ont été prévus. A l'initiative des syndicats, un office devait être célébré, samedi 23 septembre à 15 h 30, dans l'église de Roissy-Ville (Val-d'Oise). La compagnie UTA, elle, a demandé une cérémonie religieuse, le jeudi 28 septem-bre à 15 h, en l'église de la Made-



3.86

gen - 1

# Comment vote-t-on?

Ce sont 466 candidats qui sollicitent les suffrages des 47 068 grands électeurs appelés, dimanche 24 septembre, à désigner 102 sénateurs. La série renouvelée cette année concerne trente-huit départements métropolitains (de l'Ain à l'Indre plus le Territoire de Belfort), un DOM (la Guyane), deux TOM (Polynésie française, Wallis-et-Futuns) et quatre représentants des Français à l'étranger.

L'élection des sénateurs dont la mandat est de neuf ans soumis à renouvellement par tiers tous les trois ans - est orga-nisée au suffrage universel indirect et nécessite la réunion d'un collège électoral. Ce dernier est composé, dans le cadre du département, des députés, des conseillers généraux et, depuis la loi du 10 juillet 1985, des conseillers régionaux. De plus, des délégués des conseils municipaux sont invités à participer au scrutin, leur nombre étant déterminé en fonction de l'importance de la population des communes.

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les conseils municipaux élisent de 1 à 15 délégués ; dans les municipalités de plus de 9 000 habitants, sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les élus municipaux élisent des délégués suplémentaires, à raison de 1 pour I 000 habitants au-dessus de 30 000 habitants. La date de la désignation des délégués des conseils municipaux a été fixée, par décret, au 3 septembre, paisqu'elle doit précéder d'au moins trois semaines celle du

#### Deux modes de scrutin

sénatoriales se soumettent anx mêmes conditions d'éligibilité que les députés. Mais ils doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans, tandis que l'âge minimal pour entrer au Palais-Bourbon n'est que de vingt-trois ans. Les déclarations de candidature sont déposées au moins huit jours avant la date du scrutin.

RI:53

RPR:81

lités de l'élection des sénateurs réside dans la coexistence de deux modes de scrutin : le serutin majoritaire et la représentation proportionnelle. Le choix de l'un ou de l'autre dépend du nombre de sièges à pourvoir dans chaque département, nombre établi en fonction de la popula-

L'élection se déroule au scrutin majoritaire à deux tours dans les départements devant élire moins de cinq sénateurs, ainsi que dans les territoires d'outremer et les collectivités territoriales (1). Les candidats penvent se présenter de façon isolée ou sur une liste non bloquée, le

sans panachage ni vote préférentiel, dans les départements où cinq sièges on plus sont à pour-voir. Seules les Bouches-du-Rhône et la Gironde sont, cette fois-ci, concernées par ce mode de scrutin, Les candidats sont élus, suivant l'ordre de présentation de leur liste.

En ce qui concerne les reprébors de France, la loi du 18 mai lités électorales. Ainsi, leurs sénateurs sont élus par le Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE), à la repré-sentation proportionnelle suivant

LA RÉPARTITION DES 95 SIÈGES RENOUVELABLES EN MÉTROPOLE



décompte des voix, à l'issue du scrutin, s'effectuant par nom. Pour être éin au premier tour, les candidats doivent recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits, alors que, au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

La représentation proportionnelle est appliquée suivant la règle de la plus forte moyenne,

La contestation de l'élection d'un sénateur relève de la compétence du Conseil constitutionnel, comme c'est le cas pour le contentieux relatif à l'élection

(1) Une scale exception à ce principe : le Val-d'Oise, dont les quatre sénateurs sont élus à la proportion-

sentants des Français établis 1983 a défini de nouvelles modala règie de la plus forte moyenne,

du 19 septembre.

d'avoir reçu la missive de M. Rosette, aucun des membres du comité central ne savait qu'il était intervenu, à plusieurs reprises, auprès du secrétaire général « à propos de la perestrolka », en faisant « des propositions précises en direction du comité central ». Il se plaignait même dans sa lettre aux membres du comité central de n'avoir reçu aucune réponse de M. Marchais.

Après les critiques de M. Rosette sur le mode de fonctionnement du PCF

# M. Plissonnier écrit aux membres du comité central

La direction du PCF n'a pas tardé réagir à la lettre que M. Marcel Rosette, ancien hiérarque da parti, avait adressée à chacun des membres du comité central pour contester le mode de fonctionnement interne et la politique mise en œuvre par l'équipe de M. Georges Mar-chais (le Monde du 23 septembre). L'ancien dirigeant communiste avait expédié sa missive le 14 septembre, et les membres du comité central ont ensuite reçu une lettre de M. Gaston Plissonnier, doyen du secrétariat du comité central, datée

La direction du parti a donc pris au sérieux cette démarche inhabi-tuelle d'un comaisseur de l'appareil. M. Rosette a occupé successivement des fonctions administratives et poli-tiques au sein du PCF. Avant

dans le propos, émailiée de sousentendus, que l'on pourrait résumer ainsi : le meilleur défenseur de la perestroite n'est pas M. Rosette, mais plutôt la direction du PCF; le plus ferme partisan du régime cubain n'est pas la direction du PCF, mais M. Rosette (1).

précisent que, « à la suite de [le] démarche de Marcel Rosette auprès des membres du comité central, Georges Marchais a proposé de le recevoir ». Est-il utile de préciser que « le bureou politique en a été

Dans sa leatre, M. Rosette affi-chait sa craime de voir la direction du PCF ériger Cuba en modèle alternatif de la perestroite.

tion » que les députés communistes votent le budget de 1990 « dans son état actuel . a affirmé M. Jean-Claude Gayssot, membre du secrétariat du comité central du PCF, vendredi 22 septembre à Europe I. Le projet de budget confirme, selon ini, « des oriento-Chargé du secrétariat administra-tif au comité central, M. Plissonnier a rédigé une lettre, parfois elliptique sociale ni de l'intérêt national.

# A Cortone (Italie)

# M. Mitterrand et le secrétaire général du PCI évoquent les perspectives de l'eurogauche

dredi 22 septembre, avec le secré-taire général du Parti communiste italien, M. Achille Occhetto, les perspectives de coopération entre les partis de ganche en Europe. L'entrevue, qui s'est déroulée à Cortone (Italie), a essentiellement porté, seion une source française, sur les possibilités pour les partis de gauche européens d'harmonisez vailler ensemble, notamment au niveau du Parlement européen de Strasbourg.

Cortone (AFP). - Le président M. Occhetto a indiqué qu'il avait François Mitterrand a évoqué, ven-fait part à M. Mitterrand de son souhait de voir le PCI intégrer le groupe socialiste au Parlement suropéen. M. Mitterrand a invité M. Occhetto à lui rendre visite à Paris. Le chef du Parti socialiste italien, M. Bettino Craxi, avait été reça, samedi dernier, par le chef de

Les socialistes de M. Craxi se eurs positions afin de mieux tra- montrent très réticents devant les initiatives des communistes italiens visant à créer une euroganche, en Strasbourg.

A l'issue de l'entretien, qualifié
de part et d'autre de « cordial »,

PCI-SPD ouest-allemand.

# A l'Assemblée nationale

# La commission des lois a adopté le projet de réforme du code pénal

l'Assemblée nationale a adopté, jeudi 21 septembre, le projet de loi portant réforme des dispositions générales du code pénal. Le texte a été adopté par les soules voix socia-listes; les commissaires UDC et UDF se sont abstemus. Le RPR a voté contre, tandis que les commu-nistes ne prenaient pas part au

La commission des lois a adopté un amendement du rapporteur M. Philippe Marchand (PS), éten-dant à toutes les personnes morales (à l'exception de l'Etat) la notion de responsabilité pénale.

Les députés ent donc généralisé un principe que les sénateurs avaient réduit, en en excluant notamment les partis, les syndicats et les collectivités locales. Le commission a également adopté un amendement, sur proposition du député centriste M. Jean-Jacques Hyest, prévoyant que les responsa-

La commission des lois de bles ou employés d'une personne Assemblée nationale a adopté, morale ne seront poursuivies en même temps que la personne morale que si les faits reprochés leur sont personnellement imputables. La commission a supprimé également l'article concernant l'instigation et elle a complété la définition de la complicité, en y ajoutant le cas de complicité par provocation on par instructions

> D'autre part, elle a supprimé du texte la légitime défense des biens. Le rapporteur. M. Marchand, a fait valoir qu'une systématisation législative de ce principe risquait d'inciter à des excès. Enfin, s'agissant des mineurs, la commission a supprimé la distinction entre mineurs de treize à seize ans et mineurs de seize à dix-huit ans, et a inscrit le principe de la réduction de moitié des peines applicables aux mineurs par rapport à celle existante pour les majeurs.

incul

THE

 M. Hoarau (PCR) réélu maire de Saint-Pierre (la Réunion).
 M. Elie Hoaran a été réélu vendredi 22 septembre maire de Saint-Pierre (la Réunion) après la victoire de sa liste, le dimanche précédent, au premier tour des élections immicipales partielles, Les élections du 12 mars dernier avaient été annulées pour frande par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. M. Hoaran est membre du Parti communiste réunionnais.

□ Les communautés urbaines pourraient devenir obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. – M. Olivier Stira, ministre délégué, chargé du tourisme, a indiqué vendredi 22 septembre dans une déclaration à Radio-France-Cherbourg que

« le gouvernement imagine de faire que toutes les agglomérations de France de plus de 100 000 habitants devienment obligatoirement des communautés urbaines ». M. Stirn a précisé que la décision

Trois anciens du Front national rejoignent le groupe RPR du conseil régional d'He de France. — M<sup>m</sup> Soraya Djebbour, MM. Wil-liam Bras et Jean-Marc Alcaraz. élus sur une liste du Front national en 1986 au conseil régional d'Ile-de-France, ont rejoint le groupe RPR de cette assemblée. M. Françoise Bernard, elue sur la même liste à la même date, a adhéré au groupe UDF. Ces quatre personnes avaient déjà quitté le Front national pour siéger sur le banc des non-inscrits.

# Les sinistrés de la Guadeloupe ne sont toujours pas indemnisés

LE SÉNAT SORTANT: 319 sièges

UC:71

POINTE-A-PITRE

(12 de ses membres sont favorables à la majorit présidentielle et 21 à l'opposition).

PS:63

Les 34 millions de francs de secours d'urgence annoncés, le 18 septembre, au titre de - prenière avance » pour les sinistres de la Guadeloupe et qui, selon le ministre des DOM-TOM, M. Louis Le Pensec, auraient dû être alloués e avant le 22 septembre », no l'avaient toujours pas été vendredi. La télévision locale RFO a annoncé que ces aides seraient vraisembla-blement distribuées à partir de

Le problème, indique-t-on de source proche de la préfecture, est que les maires n'ont toujours pas remis à la préfecture ou aux trésoriers-payeurs généraux la liste

de leurs administrés sinistrés. En outre, contrairement à ce qui avait été dit à l'origine par le ministre des DOM-TOM, ce secours d'urgence ne sera pas payé en espèces, mais par chèques.

Le manque d'argent liquide dans l'archipel pourrait donc se faire cruellement sentir et déjà de nombreux commercant refusent notamment pour l'achat de matériaux de construction - des chè-ques non certifiés. Les autorités ne cachent pas une certaine inquié-tade, d'autant que le volume glocomité interministériel sur la base de dix mille sans-abri ; un chiffre qu'il faudra sans doute multiplier

# **DEMAIN DANS** Le Monde

POLITIQUE

# LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES

ous les résultats du scrutin du 24 septembre. Avec les commentaires et les analyses de la rédection.

LE MONDE DE L'ÉCONOMIE

# **EUROPE : LE RENOUVEAU** DE L'INDUSTRIE TEXTILE

es ordinateurs, des coupes au laser, des concentretions financières... Les entreprises textiles passent directement du dix-neuvième au vingt et unième siècie.





des et de conseil en procommunication, TMO peut oider les responsables de l'in-

formation et de la comrégionales à mieux démunication en répondant aux questions sui-

Quelles perceptions
les habitants ant-ils de
leur ville, de leur quartier et de l'affre urbai-

- Qu'est-ce qui est visible et compréhensible dans les réalisations

du 4-Septembre 10, rue Nantaise 75002 PARIS 35000 RENNES

Tel. 47 42 34 81 Tel. 99 30 59 96

TMO: 22, rue TMO Ovest:

**35000 RENNES** 

LA PERTINENCE

- Sur quel "projet de ville" les habitants peu-vent-ils se rassembler?

thèmes économiques par rapport aux thè-mes sociaux et aux thè-

-Quelle est l'image

octuelle de votre ville, de votre département, de votre région ? Com-

- Comment rendre at-

trayants les nouveoux

supports de communication (serveur télémo-

Comment repérer les

entreprises qui peu-vent être intéressées

ment l'enrichir?





# Une enquête confidentielle des services de Matignon

# Radioscopie consternante du ministère de la justice

tice, a demandé à la Mission relative à l'organisation des Il n'est pas toujours plaisant de se voir dans le regard des autres. Bon nombre de magistrats avaient déjà été irrités — et, pour certains, profondément choqués — par le rapport sur « l'état de la justice », rédigé en 1988 par l'inspection des services judiciaires, où l'on dénonçait l'« inertie » des magistrats (le Monde du 6 juillet 1988). Le rapport de la MODAC, commandé au printemps dernier par M. Arpailadministrations centrales dépendant des services du premier ministre de réaliser une étude de son ministère et de faire des propositions pour moderniser et déconcentrer ses services. Signé du président de la MODAC, M. Francis de Baecque, conseiller d'Etat honoraire, printemps dernier par M. Arpail-lange et consacré à l'administration le rapport présente un constat lange et consacré à l'administration centrale, est de la même veine. Distribué à titre confidentiel, chapitre par chapitre, aux différentes directions du ministère, pour éviter les fuites, il doit faire prochainement l'objet d'une discussion globale place Vendôme, où il suscite déjà bien des remous. Menée pendant trois mois, l'enquête dresse un portrait peu flatteur de l'administration de la justice, oui se reflète bien sévère sur une administration prestigieuse mais dotée de moyens faibles, cloisonnée en « citadelles » centralisatrices, repliée sur elle-même, incapation de la justice, qui se reflète bien dans la mauvaise image que s'en fait l'opinion publique.

#### < L'empêcheur de tourner en rond »

Le ministère est « cloisonné »,

- très compartimenté », le cloisonnement est devenn « un mode de
pensée et d'action » ; il est exagérément « centralisateur » et
« asphyxié par des tâches de pure
gestion classique et courante »,
« La crise de la justice, dont on
parle depuis si longtemps, résulte,
en partie, d'un centralisme excessif. En effet, toute décision de justice qui pose problème sous la tice qui pose problème sous la pression des médias fait que pression dez meatas jait que l'administration centrale se trouve directement impliquée, considérée comme respontable et cela, en contradiction totale avec le principe de l'indépendance judiciaire et de l'autonomie de décision ».

Ministère de la loi, le ministère de la justice est peu à peu devenn

un ministère soumis à des exi-gences de gestion: qu'il s'agisse des conséquences de la prise en charge par l'Etat, depuis 1987, des frais de fonctionnement et d'inves-tissements des juridictions de l'ordre judiciaire, jusque-là du res-sort des collectivités locales; de la mise en place et du mivi du nonsort des collectivites locales; de la mise en place et du suivi du programme de construction des nouvelles prisons ou, plus généralement, de la crise de la fouction publique, qui touche toutes les professions dépendant du ministère de la justice. Or, place Vendôme, on a du mal à s'adapter à cette évolution, soulispe le rapport, d'autant tion, souligne le rapport, d'autant que « l'histoire récente du minis-tère de la justice est le reflet d'une lutte pour le pouvoir; une plus grande efficacité n'étant pas tou-jours à l'origine des réformes

de l'Ecole de la magistrature et non de leurs compétences. Ils ont été formés « en vue de rendre la justice », alors qu'on les utilise à des tâches de gestion. Les « vieux » MACJ s'accrochent à leurs humans et se veulent pas cédes le bureaux et ne veulent pas céder la place. Les jeunes sont « désen-chantés » et souhaitent rejoindre au plus vite « la vie plus active et plus responsable des juridic-tions », alors qu'on manque cruel-lement d'administrateurs civils, d'ingénieurs et de techniciens

#### Conservatisme. jalousies et corporatisme

Le ministère, « prestigieux par l'histoire », a des moyens « modestes », et l'on peut se demander « si les crédits permet-



# Aux assises du Val-d'Oise

# Un ancien professeur condamné à douze ans de réclusion pour le meurtre de son épouse

La cour d'assises du Val-d'Oise a condamné à douze ans de réclusion criminelle, vendredi 22 septembre, Mahmoud Elbsat, quarante et un ans, pour l'assassinat de son épouse Chantal, ancienne élève de son cours de mathématiques (le Monde du 23 septembre).

Conscient des faiblesses de

son administration, M. Pierre

Arpaillange, ministre de la jus-

ble de communiquer...

---

A Section

Same of the same of

F white or

. . .

4-14-5

.. .. .

±3; ₹≒... ;

eeur - .. The same of the same of

. . .

\* \*\*

Après onze ans de vie commune et la naissance de cinq enfants, Mahmoud avait tué sa femme de cinq balles de pistolet, le 22 octo-bre 1987. Ayant appris pen avant que Chantal avait une liaison, Mahmoud s'était procuré un pistolet dans l'intention de se suicider et c'est lors d'une dispute qu'il avait dirigé l'arme contre elle.

Tous les proches, l'employeur et même la famille de la victime out décrit l'accusé comme un personnage exceptionnel par son intelligence et ses qualités humaines. Cet aspect des débats semble avoir indisposé la cour. - Qu'est-ce que ça doit être difficile de vivre avec un saint ! =. 2 soupiré l'avocat

général, M. Laurent Le Mesle, en ironisant sur - un procès en béatification -, avant de demander une peine de douze ans de réclusion cri-

Le président, M. Jean-Claude Pometan, au cours de l'instruction à l'audience menée presque exclusivement à charge, a, d'office, décidé de poser une question sup-plémentaire concernant la circonstance aggravante de la préméditation que ni les deux juges d'instruction chargés succes ment du dossier, ni la chambre d'accusation, ni même le parquet n'avaient songé à soulever.

Dans ce contexte, la tâche des défenseurs, Mª Pierre Jacquet et Mª Patrick Atlan, était particuliè-rement difficile. C'est en vain que Mª Jacquet avait demandé aux jurés : « Ne soyez pas plus roya-listes que la famille de la vic-

**MAURICE PEYROT** 

# Escroqueries au casino de Cannes

# Huit croupiers et deux joueurs sont inculpés

NICE de notre correspondant régional

Huit croupiers du casino municipal de Cannes, Cannes Croisette, dont un chef de table, et deux barons » (joueurs complices),
 ont été inculpés d'escroqueries,
 vendredi 22 septembre, par M. Joël
 Espel, juge d'instruction à Grasse. Sept croupiers et un « beron » ont

Mise en liberté d'un membre présumé de GAL. — La chambre d'accusation de la cour d'appei de Pau a ordonné, vendredi 22 septembre, la mise en liberté de Dominieus Thomas isume femme longtembre, la mise en liberté de Dominique Thomas, jeune femme longtemps présentée comme la « trieuse blonde » du GAL (Groupe antiterroriste de libération). Elle était incarcérée depuis le 5 juillet 1983 à la maison d'arrêt de Gradignan (Gironde). Dominique Thomas, restera sous contrôle judiciaire dans la ville de résidence de ses parents. Elle s'était constimée prisonnière et avait toujours nié son appartenance au GAL.

grant désit les huit croupiers qui se livraient, aux tables de roulette, à des pratiques classiques de « baronnage » consistant à payer des gains fictifs à des clients complices qui leur reversaient une partie des sommes détournées. Le casino Cannes Croisette, l'un des plus importants de France, a réalisé, au cours du dernier exercice 1987-1988, un produit brut des jeux de 76 millions de francs.

G. P.

été écroués. Les malversations commises par ces dix personnes -dont les indentités n'ont pas été révélées - remonteraient au début de la saison d'été et porteraient sur une somme d'au moins I million de

C'est en juillet que les responsables du casino « Cannes Croisette » ont commencé à avoir des soupçons ont commence à avoir des soupcons sur certains de leurs employés et ont alerté la police des jeux, avant que la directrice générale de l'établissement, Mme Martine Maurin, dépose plainte contre X... Des moyens renforcés de surveillance ont alors permis de prendre en flacement de la leur de leur de la leur de la leur de leur de la leur de l grant délit les huit croupiers qui se livraient, aux tables de roulette, à

ments pas seulement dus au sys-tème lui-même ».

La chancellerie assume mal « son rôle de gardien des grands principes juridiques » et collabore mal avec les autres ministères dans est saisie, elle passe pour l'empé-cheur de tourner en rond ». - acteur obscur et tatillon d'une construction technique dont elle n'a pas les compétences ni la com-préhension ».

entreprises et les dysfonctionne-

Son personnel d'encadrement, presque exclusivement des magistrats (cela remonte à une loi de 1936), n'est pas à l'abri des criti-ques. Dans le jargon judiciaire, on les appelle des MACJ (magistrats de l'administration centrale de la justice). Ils sont affectés en fonction de leur classement à la sortie

#### La composition de la Mission

Les membres de la Mission sont : MM. Pierre Bolotte, conseiller maître à la Cour des comptes; Paul Funel, président de section du conseil général des ponts et chaussées ; Jean-François Lorit. inspecteur général de l'admi-nistration ; Pierre Pascal, inspecteur général des affaires sociales; Guy Vidal, payeur général du Trésor; Christian Serredji, rapporteur général de la MODAC.

Les rapporteurs particuliers sont : MM. Raymond Hermal, chargé de mission à l'inspection générale de l'administration de l'intérieur ; Claude Jactel, inspecteur général au ministère de l'agriculture ; Hanri-Jean Lebeau, inspecteur général adjoint du ministère des affaires sociales; Jean Moitrier, inspecteur général du ministère des affaires sociales : Jean-Louis Moreau. inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale ; Didier Gasse, conseiller référendaire à la Cour des comptes.

tent de financer des résormes nouvelles très coûteuses ». La Direction de l'administration générale et de l'équipement (DAGE), qui réu-nit les pouvoirs en matière de bud-get, d'équipements immobiliers et d'informatique, et patronne la recherche, est = rejetée » par les autres directions, qui se compor-tent, elles, en e citadelles auto-nomes, jalouses de leurs prérogatives, de leur histoire et de leurs champs de compétences ». Il n'y a pas, au ministère de la justice, d'inspection générale; pas plus que de service de documentation, doxe d'une administration s attachée à son passé, qui se contente de la mémoire humaine, de la tradition orale et entasse dans ses caves ses prestigieuses archives ». Au point que les membres de la mission, en quête d'informations, ont di chercher, direction après direction, « l'agent le plus ancien, le plus documenté, pour apprende à connettre le mission apprendre à connaître le minis-

Place Vendôme, - la rétention d'informations, le travail solitaire sont, semble-t-il, le lot commun ». « Ce ministère est très souver agressé par les événements et les médias. » Incapable de communiquer à l'intérieur, comme à l'exté-rieur, - il devrait enfin admettre que la transparence dans nos sociétés modernes devient une exi-

On aura beau modifier les struc-tures - et la MODAC fait, en ce sens, un nombre impressionnant de propositions (voir encadré) — rien ne changers sans une profonde modification des mentalités, alors que se superposent « les opposi-tions de corps, fondées sur les conservatismes, les jalousies et les stratégies corporatives, comme il en existe entre le monde des magistrats et celui des grefflers; entre le monde des magistrats encore et celul des administrateurs; entre les magistrats du siège et ceux du parquet ; entre les directions nobles et les autres, sans oublier les clivages entre les géné-

An cabinet du garde des sceaux, on estime que ce rapport contient « des tas de choses intéressantes ». Il s'agit désormais de faire la part entre - le souhaitable et le

**AGATHE LOGEART** 

# Des propositions pour une réforme

tice : la direction des affaires criminelles et des grâces ; les affaires civiles et le sceau ; les services judiciaires; la DAGE (administration générale et équipement); l'administration pénitentiaire; et l'éducation surveillée. La MODAC propose la suppression des deux pre-mières et la création d'une « direction du droit » qui couvrirait le civil, le commercial, le pénal et l'international. Cette direction n'aurait pas d'attribu-tion de gestion, mais suivrait les évolutions du droit, en constante liaison avec les juri-dictions. Elle aurait un rôle d'analyse, de synthèse et de retransmission des avencées de la loi et de la réglementation. Elle jouerait aussi un rôle de conseil des autres adminis-

Une € direction de la politique judiciaire », regroupant les affaires civiles et les affaires criminelles, serait créée. Elle se décomposerait en trois sousdirections : action civile et publique, communication avec e public et les médias et documentation. Elle serait organisée autour de « magistrats d'expérience, ayant une excellante connaissance du droit en général mais aussi de la vie en juridiction, capables de répondre à l'urgence ».

Réorganisées, les trois autres directions subsiste-raient. Elles seraient, avec des structures renforcées, « les maîtres d'ouvrage de leurs actions ». La division des pro-fessions (qui dépend aujourd'hui des affaires civiles) serait rattachée à la direction des services judiciaires et transformée en sous-direction, dans la perspective de 1992. Une sous-direction de l'organi-sation judiciaire et des juridictions serait créée pour mettre

mique et gestionnaire ». Très contestée, l'actuelle DAGE, dont l'efficacité n'a pas

Aujourd'hui, six directions convaincu les rapportaurs, qui adstant au ministère de la jus-soulignent l'intervention trop soulignent l'intervention trop tre dans ce domaine et le fait que les responsabilités y sont « peu ou mai assumées », serait transformée en « direc-tion des moyens généraux et de la modernisation ». Il faudrait y faire entrer des techniciens de pointe.

#### Il est temps de réagir

Il faut aussi déconcentrer, avec l'institution d'un « service régional de l'administration de la justice ». Le projet est d'ail-leurs déjà à l'étude à l'échelon des cours d'appel.

Des systèmes particuliers s'appliqueraient à l'administra-tion pénitentiaire et à l'éducation surveillée, en s'inspirant des exemples des établisse-ments hospitaliers, sociaux ou scolaires, pour aboutir à une plus grande autonomie de gestion. Cette déconcentration devrait s'accompagner d'una unification des rémunérations, de la formation continue et de la carrière des personnels, magistrats ou non ≥.

Il est temps de réagir estime la mission, qui consi dère qu'il est tout à fait possible de s'engager dans cette restructuration, « dans le cadre d'un calendrier, en tenant compte de l'échéance de 1992 s. C'est à ce prix -même si les interlocuteurs de la mission ont manifesté « un certain doute quant à la capecité de réformer ce ministère » que l'on pourra faire valoir un autre rôle de l'administration de la justice. Non plus une sur elle-même, perçue comme « sérieuse » mais « peu crédi-ble », mais bien comme une administration capable d'avoir un rôle « d'impulsion, de conseil et de contrôle ».

# La direction des postes du Rhône accusée de discrimination raciale

de notre bureau régional Pour avoir diffusé, le 24 mai der-

nier, une note de service interne demandant à son personnel de prendre des mesures discriminatoires à l'égard des personnes de race noire, la direction départementale des postes du Rhône (DDP) a été accusée de porter atteinte aux libertés fondamen-

Cette circulaire, signée par l'inspecteur principal pour le chef de service départemental, demandait aux employés de ne pas ouvrir de livrets de caisse d'épargne aux per-sonnes de race noire, de faire effectuer une enquête à domicile sur les clients qui se présenteraient, de ne pas autoriser de retrait d'argent supérieur à 8 000 francs, d'être « dans tous les cas extrêmement méfiant » et, si possible, de « faire arrêter le porteur » en cas d'escro-

L'auteur du texte justifiait ces mesures en indiquant que, quel-ques jours plus tôt, des personnes d'origine za roise et angolaise avaient été arrêtées pour escroque-rie sur livret, et que les services de police de Lyon demandaient à la poste de redoubler de vigilance.

C'est un fonctionnaire des PTT qui a alerté le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Celui-ci a fait assigner la DDP en référé le 12 juillet. Son avocat, Me Jean-Félix Luciani, demandait qu'une voie de fait soit reconnue et qu'il y soit mis fin. En fait, dès réception de l'assignation, la poste a annulé la note incriminée. Le tribunal de grande instance de Lyon a rendu une ordonnance de référé, le 14 août, constatant que cette note était bien constitutive d'une voie de fait en ce qu'elle édictait - une discrimination sondée sur la seule appartenance de l'usager à une ethnie ».

Le MRAP souhaite maintenant qu'un juge pénal reconnaisse le principe de l'infraction (notam-ment la violation de l'article 187-1 du code pénal) et envisage donc une action en correctionnelle. Commentant cette affaire, le maire de Lyon, M. Michel Noir, a tenu à exprimer publiquement sa - désapprobation », vendredi 22 septem-bre, au cours d'un colloque consa-cré au logement social. Il a notamment déclaré : - Qu'en 1989 une telle circulaire puisse être signée par un gugus, c'est confon-

RAFAELE RIVAIS

# Près d'Angoulême

# Mauvais traitements et ségrégation familiale

René Moreau, trente-deux ans, plombier à Linars (Cha-rents), a été inculpé de coups volontaires à enfant de moins de quinze ans, de violences et voies de fait et de privation de soins et d'alimentation. Il a été écroué, le 18 septembre à

Angoulême. René Moreau avait épousé, il y a une dizaine d'années, une jeune divorcée, mère de trois enfants. Il refusait de subvenir à leurs besoins estimant que les allocations familiales versées à son épouse devaient suffire à nourrir et à habiller les enfants du premier lit avec les-quels il se montrait particuliè-

rement dur. Ainsi, depuis six ans, Loic, âgé aujourd'hui de treize ans, à sa garde.

dormait sur un matelas posé à même le sol, dans une cave privée de lumière et de chauffage. Il avait été reléqué au sous-sol par son beau-père sous prétexte qu'il souffrait d'incontinence noctume.

Selon les premiers éléments de l'enquête, René Moreau frappait aussi Loic et ses deux sœurs. Mais les enfants ne s'étaient jamais plaints jusqu'à présent. C'est seulement miseptembre que les voisins ont alerté les cendarmes.

La mère a, pour sa part, été inculpée de mauvais traite-ments à enfants mais laissée en liberté. Ses quatre enfants ont, pour l'instant, été laissés



Un colloque international à Caen

# La percée des supraconducteurs est plus difficile que prévu

Cent trente chercheurs se sont réunis à Caen, jeudi 21 et vendredi 22 septembre pour un « Forum européen sur les applications industrielles de la supraconductivité », autour d'Alex Müller et Georg Bednorz, prix Nobel 1987 pour la mise en évidence, au printemps 1986, d'une nouvelle famille de matériaux supraconducteurs (qui laissent passer la courant électrique sans résistance ni perte d'énergie). Une réunion sans passion, sous le signe du rés-

A entendre les chercheurs euro-péens, la perite révolution indus-trielle (ordinateurs miniaturisés trielle (ordinateurs miniaturisés ultrarapides, trains à lévitation magnétique, etc.) que cette découverte devait entraîner n'est pas vraiment pour demain, et l'enthousiasme qui avait saisi le monde des abbreities il ve a trois ans semble. physiciens, il y a trois ans, semble bien retombé. Pourtant, la recherche continue à un rythme effréné et la compétition internationale reste vive. Le colloque de Caen coîncidait d'ailleurs avec l'ouverture dans cette ville d'un centre des matériaux supraconducteurs des-tiné, comme ses homologues américains ou japonais, à assurer la meil-leure articulation possible entre la recherche et l'industrie. Après la ruée de départ (le Monde du 8 avril), la course s'est transformée en marathon : du laboratoire à l'usine, le chemin est souvent plus long que prévu. Mais les premières études d'impact économique ont aussi dissipé quelques illusions.

L'avantage principal de ces nou-veaux matériaux est de ne présenter aucune résistance au passage beaucoup plus haute que les alliages au niobium employés actuellement: — 150 degrés envi-ron au lien de — 269. Cent vingt petits degrés qui permettent de passer, pour la réfrigération, de l'hélium liquide, cher et difficile à manipuier, à l'azots liquide (- 196 degrès) bon marché et couramment utilisé dans l'indus

Mais le coût de la réfrigération ne représente qu'une faible part des frais de fonctionnement des grosses machines. Et seion une

étude présentée à Caen par la société Siemens, l'intérêt économi-que serait négligeable pour les trains à lévitation magnétique ou les réacteurs expérimentaux de fusion aucléaire. Il scrait « moyen » pour les gros aimants des accélérateurs de particules ou des appareils de résonance magné-tique nucléaire des hôpitaux qui incorporent déjà les supraconduc-teurs « classiques ». Même décep-tion pour les lignes de transport de courant haute tension supracon-les de la consideration de la contraction de la consideration giles, et les investissements néces-saires pour éviter les 8 % à 10 % de pertes du réseau conventionnel ne se justifient pratiquement jamais. L'emploi des nouveaux supraconducteurs pourrait, en revanche, très avantageux dans les turbogé-nérateurs électriques, les électroai-mants à usage industriel, pour le stockage d'électricité dans d'énormes bobines enterrées, et, surtout en informatique, et pour les transmissions à três haute fré-

Cette étude présuppose évidemment que les matériaux soient dis-ponibles sur le marché. C'est loin d'être le cas. Pour l'instant, les seuls appareils dans lesquels ils ont été utilisés avec succès sont les « squids », des systèmes qui per-mettent de détecter de très faibles champs magnétiques, employés pour détecter certaines particules en physique, ou pour étudier le fonctionnement du cerveau (magnétoencéphalographie) ou du cœut. Les militaires essaient de s'en servir pour repérer les sous-

#### « La partie n'est pas jouée >

Façonnés en couches minces, les nouveaux supraconducteurs présentent des propriétés très intéressantes pour l'informatique. Mais, comme pour le silicium qui sert aujourd'hui à fabriquer les puces, le passage du système expérimen-tai de laboratoire au circuit intégré sophistiqué des ordinateurs

# Au service de l'industrie

Le Centre des matériaux supraconducteurs, qui s'est ouvert récemment à Ceen, est dirigé par Bernard Reveau, l'un des pionniers mondiaux dans ce domaine. Alex Müller et Georg Bednorz ont, en effet, effectué les travaux qui leur ont valu le prix Nobel 1987 sur un mélange de barium, de lanthane et d'oxyde de cuivre, mis au point dans son laboratoire caemais en 1984, pour un usage n'ayant rien à voir avec la supraconductivité.

Surmontant rapidement la déception d'avoir manqué de peu une telle découverte, Bernard Raveau a su tirer parti de l'expérience qu'il possédait dans la fabrication et la maîtrise de ces matériaux, de céramiques baptisées à d'autres unités de recherche francaises, comme le laboratoire de physique des solider dans des traveux de développement, en liaison avec des déposé conjointement avec la compagnie Thomson un brevet portant sur un prototype de « squid » (appareil de détection des champs magnétiques très faibles). Son laboratoire s'imposait donc comme pivot de ce centre qui se veut tourné vers l'industrie.

Créé et financé par le ministère de l'éducation nationale, celui de l'Industrie, le CNRS, le conseil régional, le conseil général et la ville, le Centre des matériaux supraconducteurs propose de nombreux services, allant du contrôle et de la qualification des maté risux sux contrats de recherche et de développement en exclusivité pour un partenaire la formation de chercheurs à l'assistance pour la création d'entreprises. Dans cette optique, une « cellule de venture capital » a été créée au sein du

dix ans d'efforts. « Nous en sommes au tout début dans la compréhension et la maîtrise de ce matériau, explique Daniel Kaplan, directeur du laboratoire de recherche de Thomson. Les possibilités sont très importantes, mais dans certains domaines, d'autres technologies comme les procédés optiques s'avèrent elles aussi très prometteuses. La partie n'est pas metteuses. La partie n'est pas jouée. » Pour les ordinateurs d'usage courant, en tout cas, la technologie du silicium a atteint des prix de revient tellement bas qu'elle a encore de beaux jours

Les difficultés sont encore plus grandes pour les applications élec-triques. Les nouveaux supraconducteurs sont des céramiques (quasiment de la poterie) très dif-ficiles à façonner sous forme de fils suffisamment résistants. Ils ont, en plus, une fâcheuse tendance à perdre toute supraconductivité en présence de champs magnétiques un peu importants. Une propriété qui leur enlève tout intérêt pour la majorité des applications indus-trielles, et doit donc être éliminée.

Enfin, les chercheurs out le plus grand mai à faire passer des courants de grande intensité dans les pièces épaisses. Un problème que les Japonais semblent, cependant, en voie de résoudre. Shoji Tanaka, directeur de l'ISTEC, un centre de problème financie pas les indesentes de l'acceptant par les indesentes de l'acceptant de l'accepta triels nippons, a amoncé à Caen qu'ils avaient obtenu des courants de 100 000 ampères par centimètre carré. Dix fois plus que les Améri-cains et les Européens.

Cette nouvelle pourrait justifier. de le seule, les recherches que tous les grands pays industriels poursuivent d'arrache-pied, maigré la morosité due aux problèmes rencontrés. Alex Muller, ini, reste optimiste. Certes, recomaît-îl, le supraconducteur à température ambiante risque de rester du domaine du rêve pour un certain temps. Il faut, estimo t-il, axer l'effort pour l'instant sur la maitrise du matérian lui-même. « De nombreux laboratoires ont obtenu ces derniers mois des succès remarquables, même s'ils sont moins speciaculaires que les montées en température critique de 1987. Bednorz et moi ne pensions pas au départ que l'on pouvait arriver à de tels résultats en trois

JEAN-PAUL DUFOUR

### Aux Etats-Unis

# Le cyclone Hugo a fait douze morts en Caroline-du-Sud et en Caroline-du-Nord

Le cyclone tropical Hugo a frappé la ville de Charleston (Caroline-du-Sud) dans la muit jeudi 21 au vendredi 22 septembre. Les effets du cyclone se sont fait sentir en Caroline-du-Sud (onze morts) et en Caroline-du-Nord (un mort).

Les vents soufflant à plus de 250 kilomètres/heure, les pluies diluviennes, la montée du niveau de la mer ont additionné leurs effets ravageurs : le toit du vieil hôtel de ville de Charleston s'est envolé, une vingtaine de yachts sont échoués dans des rues ou des parcs, d'innombrables bâtiments ont subi des dommages plus ou moins importants. Dans les deux États de Caroline, sept cent mille personnes sont privées d'électricité. Une bonne partie

des deux cents mille habitants des zones côtières s'étaient réfugiés dans l'intérieur des terres Comme dans les Antilles, on redoute les pillages.

Poursuivant sa course vers le nord-ouest, c'est-à-dire sur la terre ferme, Hugo a rapidement perdu de sa violence. Mais il a tout de même fait des dégâts sérieux à Charlotte (Carolinedn-Nord) située pourtant à près de 300 kilomètres de la mer. Les régions les plus touchées ont été proclamées « zone sinistrée ».

Dans la unit de vendredi à samedi, Hugo continuait son chemin vers les États d'Ohio, de Pennsylvanie et de New-York accompagné de vents encore forts et de pluies abondantes.

# Le vieux Charleston

Charleston (Caroline du Sud), qui a été ravagée par le cyclone, a été fondée en 1670 et appelée ainsi en l'honneur du roi Charle II d'Angleterre. Elie a dù sa prospérité au commerce, en particulier à celui des esclaves. Ce qui explique les superbes maisons que les planteurs s'y étaient fait construire et dont certaines subsistent encore.

Dès le début de la guerre de Sécession, en 1861, la Caro-line du Sud rejoignit le camp des Sudistes. La prise par ceux-ci du Fort Sumter, à l'entrée de la baie de Charleston, fut le premier combat de

la guerre de Sécassion. Le commerce de Charleston, notamment calui du coton, souffrit beaucoup de la guerre. La ville ne fut prise par les Nordistes qu'en 1865. Et c'est devant Charleston qu'un sousmarin fut utilisé pour la première fois dans une bataill

Le vieux Charleston a su préserver l'atmosphère du vieux-sud, celui d'avant la querra de Sécession, Maisons et églises des dix-neuvième siècle, dix-huitième et dixseptième siècles, sont encora pleines de charme.

## MÉDECINE

La Virade de l'espoir

# Vingt mille marcheurs contre la mucoviscidose

A l'appel de l'Association française de lutte contre la mucoviscidose (AFLM)) plus de vingt mille personnes devaient participer, dimanche 24 sectembre, dans trente villes de France, à la cinquième Virade de l'espoir (1). Cette opération a pour but de recueillir des fonds au profit de la recherche sur la mucoviscidose, une maladie béréditaire d'évolution souvent très grave qui touche entre quatre mille et six mille enfants et adolescents en France. Les responsables de l'AFLM espèrent recueillir ainsi 4 millions de francs.

Il y a moins d'un mois (le Monde du 26 août), on apprenait qu'une équipe, consti tuée de chercheurs nordaméricains et dirigée par les doc-teurs Lap Chee-Tsui et Francis Collins, venait, d'identifier le gène responsable de la mucovisidose (2).

Ce résultat constitue une avance considérable dans la compréhension des bases moléculaires de physiopathologie de cette maladie, inaccessible jusqu'à présent à tout traitement, et devrait avoir des conséquences importantes. D'une part, l'identification et l'isolè-

ment du gêne impliqué dans une maladie héréditaire conduisent toujours rapidement à la mise en place d'une méthode fiable de dépistage anténatal on de dépistage des parents à risque (une personne sur vingt-cinq est en France porteuse du gêne de la mucoviscidose). D'autre part, cette découverte laisse entrevoir pour la première fois la possibi-lité d'une thérapeuthique, fon-dée sur la physio-pathologie. La « virade » (traduction auver-gnate de la « balade ») de l'AFLM est une manifestation originale. Il ne s'agit pas en effet de verser « simplement » une somme d'argent, mais de partici-per à une chaîne de solidarité qui associe des marcheurs (ou des coureurs) et des « parrains », ces derniers s'engageant à donner 1 franc par kilomètre parcouru. La Virade 1988 avait permis de réunir 3 millions de francs, l'Association fançaise des myopathes versant 900 000 francs à l'AFLM au terme de son dernier Téléthon ».

(1) Toss les renseignements peuvent être obtenus par minitel : 36-15, code MUCO.

(2) La mucoviscidose est une malerial de la mucoviscidose est une malerial de la malerial

(2) La miscoviscitose est une maia-die héréditaire dus à une série d'ano-malies du métabolisme de certaines giandes qui sécrèteat un mucas anor-mai trop visqueux. Les enfants atteints souffrent de troubles graves, respira-toires notamment, et voient leur espé-rance de vie considérablement réduite.

# Les registres d'Auschwitz

vont autoriser le Comité international de la Crobx-Rouge à microfilmer des registres du camp de concentration d'Auschwitz contenant les identités de 74 000 morts, qui avaient été saisis par l'armée rouge. M. Jean-David Chappuis, membre d'une délégation du CICR rentrant de Moscou, a précisé que seuls 6 000 morts d'Auschwitz avaient jusqu'ici pû être recensés par le CICR.

Les autorités soviétiques vont aussi transmettre au

CICR quelque 130 000 cartes individuelles de déportés astreints au travail forcé dans les entreprises entourant le Camp d'Auschwitz.

Les quarante-six volumes de registres mortuaires qui vont être communiqués au CICR étaient tenus par les nazis et contiennent les noms, par ordre alphabétique, de déportés de différentes nationalités qui avaient été enregistrés dans le camp de concentration d'Auschwitz et qui y sont décédés. - (AFP.)

# **SPORTS**

ATHLÉTISME : les 100 km de Millau

# Une grande randonnée pédestre

Millau en fête. La souspréfecture de l'Avevron accueille, samedi 23 et dimanche 24 septembre, les mille cina cents concurrents des 100 km pédestres à allure libre, organisés pour la dix-huitième fois. Rendez-vous des passionnés du grand fond, cette épreuve a su préserver son identité : qu'ils effectuent le parcours en 6 heures 48 minutes, comme Jean-Marc Bellocq, vainguour 1988, ou en 24 heures, les concurrents recevront la même récompense, un diplôme attestant de leur performance.

de notre envoyé spécial

La vitrine du pharmacien de la place du Mandarous est consacrée au pied. Schémas, coupes longitu-dinales, explications du rôle des muscles, tout est détaillé sur les souffrances que peut endurer ce membre soumis à rude épreuve. Les marchands de vêtements de sport proposent des promotions spéciales sur les semelles et talonnettes « armes secrètes contre les Des restaurants annoncent leur ouverture sans interruption. Quant anx hôtels, ils affichent complet. Millau, sous-préfecture de 15 000 habitants, vit à l'heure des

Au lieu de s'alanguir dans un été interminable, la cité aux tuiles

rendez-vous annuel avec une mani-festation sportive internationale evenue une fête. A l'origine, il y a le pari un peu fou d'un coureur pas-sionné, Serge Cottereau, habitué aux distances de 20 km sur piste. Participant en 1971 aux 100 km de Biel (plus de deux marathons) en Suisse, il est enthousiasmé par cette épreuve où 2 500 hommes et femmes « participent naturelle-ment sans se prendre au sérieux mais en allant pourtant au bout

De retour dans son chef-lieu de Sainte-Affrique, Serge Cottereau tente de convaincre quelques amis de s'associer à lui pour organiser « une épreuve ouverte à tous, limi-tée à 24 heures et dont la récompense serait la même pour tous : un diplôme ». Un programme minimum qui, à l'époque où le jogging n'est pas encore roi, convainc 68 amateurs prêts à s'élancer à 5 heures du matin dans les ruelles d'une ville déserte.

Rapidement, la notoriété de l'épreuve s'affirme et son aura dépasse les frontières. Le petit noyau des initiateurs s'organise et met en place un circuit fixe (très vallonné dans un paysage merveilleux) et des structures qui rendent la course « sérieuse ».

« Moi, je n'y croyais pas au début », annonce Patrick Ginesté, l'actuel président du comité d'organisation. Mais cet ancien spécia-liste du 1 500 mètres a très vite été gagné par l'ambiance. Dès 1977, lorsqu'il prend la responsabilité de la section d'athlétisme du club sportif de Millau, il mesure l'enjeu de la course. « Il s'agissait de faire

rouges prépare avec fièvre son connaître notre discipline, de montrer par une grande sête très publique que le sport peut être pratiqué par ious dans la bonne humeur. » Un deuxième pari réussi puisque, selon Patrick Ginesté, nombre des membres de la section athlétisme sont des anciens des 100 kilomètres

#### Trois cents bénévoles

Mais l'homme a su ne pas mélanger les genres. Les 100 kilo-mètres restent une épreuve ouverte à tous, farouchement indépendante d'une Fédération française d'athlé-tisme qui aurait souhaité à un moment l'absorber. « Notre organisation repose sur trois cents bénévoles qui, trois semaines avant la course, acceptent de répondre présents pour les différentes tâches que réprésentent la signalisation, les soins ou le ravitaillement », explique le président. Une équipe formée d'habitants des villes et des villages traversés par la course qui se mobilisent pendant vingt-quatre heures pour sider « ces gens admi-rables qui bravent la difficile côte

de Tiergues au kilomètre 60 ». Aidé par la ville et, depuis qua-tre ans, par le conseil général, le comité gère un budget de 300 000 francs, qui permet de fournir aux concurrents les 2 000 litres d'eau minérale, les 160 kilos de sucre, on encore les 500 kilos d'oranges des postes de ravitaille-ment. Fidèles aux premiers commercants de Millau, qui ont accordé leur sontien dans les moments difficiles, les organisa-teurs se défient des gros mécènes. Ni financement important ni prime

d'engagement, souvent sollicitée par des sportifs de haut niveau, Millan jone la fidélité, sans doute la senie façon de convaincre des concurrents très attachés à leur

« Il ne faut jamais perdre de vue que cette course reste un loisir, l'occasion de faire une wale fête du sport », remarque Patrick Ginesté. Il reconnaît cependant qu'en 1991, pour le vingtième anni-versaire, il faudra faire un peu une médaille à la place du diniame? Mais your savez, ajoutet-il, en Aveyron, on est un peu buté, on n'aime pas trop bouleverser nos habitudes. >

SERGE BOLLOCH

□ CYCLISME: Longo s'attaque à Coppi. – Jeannie Longo, qui fêtera ses trente et un ans le 31 octobre prochain, sera alors une championne en retraite. Mais an terme d'une saison où elle a dépl gagné le tour de France fén (pour le troisième fois), le titre mondial de poursuite (pour la troisième fois) et le titre mondial sur route (pour la quatrième fois), elle n'entend pas descendre de son vélo sans avoir égalé sinon dépassé l'ancien record de l'heure de l'Italien Fausto Coppi en 1942 ver à Mexico après une acclimata-tion à l'altitude à Colorado-Springs (Etats-Unis). Avant de s'attaquer an record de l'heure début octobre, elle va tenter d'améliorer coux des





# Les Etats-Unis engagent une procédure contre la politique audiovisuelle de l'Europe

Les Etats-Unis viennent d'ouvrir un nouveau front dans leur bataille contre le projet de directive bruxelloise sur la télévision sans frontières, ils ont choisi de porter l'affaire devant GATT.

BRUXELLES (Communautés européennes)

de notre correspondant

 $(\theta_T, r_1, r_2)$ 

5 5 5

magin or for

The way or

an en

No. of the second

A STATE OF THE STA

S 65 7

Dans la lettre adressée par la mission américaine auprès du GATT (I) aux pays signataires de la convention du Conseil de l'Europe sur l'audiovisuel, Washington dénonce la disposition (article 10) qui invite les Etats adhérents à veiller à ce que « les radiodiffuseurs réservent à des œuvres européennes une propor-tion majoritaire de leur temps de diffusion ».

L'administration Bush estime, en effet, que cette recommandation « pourrait mettre les gouverne-ments dans l'obligation de prendre des mesures qui violeraient les règles du GATT ». Aussi leur est-il demandé d'accepter l'ouverture à la mi-octobre de « consultations » au sein de l'organisation de Genève, c'est-à-dire d'entamer une procédure de mise en accusation de ce qui est, dans l'esprit des Américains, une infraction aux règles du commerce international.

Les quatre Etats membres de la Communauté - Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas -qui ont jusqu'ici signé la convention de Strasbourg viennent de répondre que l'affaire relevait des relations bilatérales CEE/Etats-Unis, et non pas du GATT. A ce stade, donc, les Donze rejettent la démarche de Washington.

La manœuvre américaine s'explique aisément. Le passage incriminé est, en effet, repris tel quel dans le projet de législation communantaire que les Douze n'ont toujours pas adopté, tant les divergences de vues demeurent fortes entre ceux qui le considèrent trop contraignant et les autres pas suffisamment. Les Américains se

trouvent ainsi sur un terrain favora-ble pour exercer leurs pressions.

Depuis le début des travaux de la Commission européenne, le lob-bying américain n'a pas cessé, même après l'abandon de l'idée de quotas de diffusion. Il y a quelques semaines, M. Jack Valenti, président de l'Association des producteurs d'Hollywood, reacoutrait les responsables européens pour stig-matiser le projet actuel.

Les milienz communautaires prennent l'affaire au sérieux, tant le poids des campagnes califor-niennes est grand aux Etats-Unis. Dans ces conditions, l'exécutif de la CEE s'évertue à persuader Washington que la directive telle qu'elle est conque ne présente ancua danger pour les exportations américaines. Les experts communautaires font également valoir

qu'elle n'est prévue que pour cinq ans et qu'an terme de ce délai elle pourra être revue en fonction de l'évolution de la situation. Derrière cette volonté d'apaise-

ment se cache l'espoir pour la Commission de convaincre les ministres des affaires étrangères d'adopter la législation envisagée au cours de leur réunion du 3 octobre, à Luxembourg. Ce sera la der-nière occasion pour les Douze de se prononcer sur le texte communau-taire. Les procédures de la CEE prévoient, en effet, qu'il sera caduc au 6 octobre. Dans ce contexte, les Assises de l'audiovisuel de Paris (Eurêka audiovisuel) pourraient jouer un rôle déterminant pour surmonter les derniers obstacles.

(1) Accord général sur les parifs maniers et le commerce.

MARCEL SCOTTO

# Le contrôle de la Cinq

# M. Hersant poursuit sa contre-offensive

M. Robert Hersant force l'alture. Sans même attendre le jugement du tribunal de commerce de Paris, le PDG de la Cinq choisit de mettre ses adversaires au pied du mur, en accélérant la redistribution du capital de la chaîne. Dans une lettre, datée du 21 septembre, il notifie — « en qualité de président du conseil d'administration » — à l'ensemble de ses partenaires ce qu'il estime être deux projets de vente d'actions : celui - incontestavente d'actions : ceitu — monatesta-ble — du groupe les Echos et celui — contesté devant les juges — des Mutuelles agricoles Groupsma (le Monde du 22 septembre). « Les actionnaires, précise M. Robert Hersant, qui décideront d'exercer leur droit de préemption devront adresser (...) une notificadevront adresser (...) une noilfica-tion indiquant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir (...) dans un délai de trente jours (...). Ce délai expirera par conséquent le 23 octobre 1989. »

M. Hersant est parfaitement logique avec lui-même. Comme ses avocats lors de l'audience, il assimile l'échange de lettres entre les

Chargeurs SA de M. Jérôme Seydonx et Groupama, à des promesses de vente et d'achat croisés quand ceux-ci affirment n'avoir signé que des « options sous conditions suspensives ». Et pour mieux appuyer sa démonstration, le patron de la Cinq cite quelques extraits «choisis» du courrier de ses adversaires.

La hâte du PDG de la Cinq s'explique aisément. Minoritaire au conseil d'administration - dont il demande au tribunal de commerce d'empêcher la tenue, ~ il se sait en meilleure posture en assemblée générale des actionnaires. Et, dans l'état actuel des rapports de forces au sein de l'actionnariet, toute ces-sion rapide des actions détenues par les Mutuelles agricoles ne pourrait, grâce au droit de préemption, que renforcer le clan de ses alliés - les groupes Vernes, Expar et SMA, filiale du CIC - au détriment du camp de ses adversaires conduits par M. Jerôme Seydoux...

# Le lancement du « Sunday Correspondent »

# Les journaux britanniques se disputent les lecteurs du dimanche

de notre correspondant

· Le dimanche aura une nouvelle qualité à partir du 17 sep-tembre. ». La lecture du premier numéro du Sunday Correspondent, le premier journal dominical lancé en Grande-Bretagne depuis vingthuit ans, ne confirme malheureusement pas ce slogan publicitaire martelé à la télévision ces dernières semaines. Il s'agit d'un hounête produit, sans plus, qui ressemble comme un frère, et parfois en plus terne, à ses concurrents, en particu-lier le Sunday Times, dont provient d'ailleurs une grande pertie

de l'équipe fondatrice. Le journal dominical est une instimuion britannique au même titre que le week-end, dont il est, avec les compétitions de cricket à la télévision, une importante composante. Des lycéens se font un peu d'argent de poche en déposant tôt le matin ces épais journaux (sept cahiers pour le seul Sunday Times) dans les boîtes aux lettres. On y trouve souvent des scoops, jalousement préservés pendant toute la semaine par leurs auteurs. Les articles sont plus longs, mieux

L'éditorial du directeur, Peter Cole, n'indique pas de façon vrai-ment satisfaisante en quoi le Sun-day Correspondent veau venu se distingue par son contenu des titres existant sur le marché, le Sunday Times (1,3 million d'exemplaires). le Sunday Telegraph (653 000), et le deux fois centenaire Observer (687 000). Il insiste sur le caractère plus « ramassé » du nouveau venu, composé seulement de deux cahiers de trente-deux pages cha-can et d'un magazine en couleurs, - pour respecter votre temps pré-

Le Sunday Correspondent veut ètre un « journal moderne pour les années 90, sans propriétaire domi-nant (aucun actionnaire n'a plus de 9 % des parts) et libre de toute alléments à un partir malière. ae y n aes paris) et tiore de toute allégeance à un parti politique. De fait, on n'y trouve pas les références obligées aux valeurs that chérieunes qui encombrent le Sunday Times de M. Rupert Murdoch.

Mais l'article de « une » sur le de la publicité, laquelle finance malaise au sein du Parti conservamalaise au sein du Parti conservateur peut difficilement être qualifié d'excitant, et l'impression de « déjà vu » se maintient tout au long des soixante-trois antres, et plus encore dans le magazine, qui s'efforce d'imiter, sans y parvenir, celui de

En attendant P < Independent on Sunday >

Préparée depuis vingt et un mois, l'opération a coûté 18 millions de livres (environ 185 mil-lions de francs). L'équipe (185 personnes dont 90 journa-listes) est nettement plus réduire que celle des autres journaux domi-nicaux. L'objectif est d'atteindre dès la première année une diffusion de 350 000 exemplaires. Le Sunday Correspondent devrait sans doute pour y parvenir prendre bon nombre de ses lecteurs à ses concurrents, comme l'indiquait la campagne publicitaire de lance-ment ainsi que des parts du marché

naux dominicaux de qualité exis-

Cette lutte sera encore plus rude a partir du 28 janvier 1990, jour de lancement de l'Independent on Sunday, le journal dominical de l'Independent. L'équipe de celui-ci sera totalement distincte de celle du que des la la lancement de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra del contra de la contra del contra de la contra du quotidien. Elle comprendra 121 personnes, dont 83 journa-listes, et l'objectif est, la-aussi, d'atteindre 350 000 exemplaires.

Le succès de l'Independent quotidien, né en octobre 1986, qui a été l'événement majeur de la pre britannique de ces dernières années donne évidemment quelque poids à cette dernière entreprise. En annonçant ses intentions il y a quel-ques jours, le directeur de l'Inde-pendent, M. Andreas Whittam Smith, révélait que les responsa-bles du Sunday Correspondent l'avaient approché pour un projet commun de journal dominical. Il avait séchement repoussé leur affre.

DOMINIQUE DHOMBRES

# **EN BREF**

bre sur la légalité de la cession au groupe Bouriez de la société Grande chaudronnerie lorraine, qui détient 22 % du capital de l'Est républicain. Le PDG du quotidien de Nancy conteste cette transaction qui n'avait pas été sommise à l'agrément du conseil d'administration. Depuis, la transaction a été stoppée par le vendeur, le Républicain lorrain, qui sonhaite céder ses parts à une filiale de l'Est républicain. Le groupe Bouriez conteste cette autre transaction ; au total, quatre actions judiciaires sont en cours devant les tribunaux de Paris

d'andience au tribunal de Nancy.

- Le tribunal de Nancy a renvoyé au 18 octobre une audience qui devait statuer mercredi 20 septembre sur la légalité de la cession au d'annie loiding néerlandsise, 40 % que holding né via une holding néerlandaise, 40% d'une petite agence française, a 154» (40 millions de francs de chiffre d'affaires). Pour les nouveaux associés, il s'agit d'affirmer que « le dynamisme, en matière de création et de communication, viendra du Sud», et non des gros réseaux anglo-saxons.

□ Un nouveau réducteur en chef à « Lyon Libération ». — Robert «Lyon Liberation». — Robert Marmoz, ancien journaliste au *Progrès de Lyon* pais correspondant permanent de *Libération* à Lyon, occupera, à compter du 1° octobre, le poste de rédacteur en chef du quotidien lyonnais. Robert Marmoz succède à Michel Lepinay qui revient à Paris pour diriger le service économique de *Libération*.

## ~ Marie-Joëlle SALINIÉ, Ferdinand, Michel BAULEZ,

Marianne.

le 9 septembre 1989.

- Béatrice FUMEY et Alzia DELLEMOTTE, ont la joie d'annoncer la naissance de

le 17 septembre 1989, à Paris.

On nous prie d'annoncer le décès

Décès

CHABOUSSANT-VILLEGER. servenn le 20 septembre 1989, à l'âge

Les obsèques ont en lieu dans l'inti-mité le 22 septembre. Une messe sera célébrée à son inten-

tion, le samedi 30 septembre, à 11 heures, en l'église Saint-Jean-Baptiste, 158, avenue Charles-de-Gaulle, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Une affectueuse pensée est deman-dée à ceux qui l'ont aimée.

M. et M= Jacques Villeger, Le Petit Kalveau, 17330 Saint-Martin-de-La Condre.

- M= Jean-Henri Denoix de Saint-

M™ Denoix de Saint-Marc,
La lientenant-colonel et M™ Jacques Desgrées du Loû,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et Ma Yves Beccaria, leurs enfants et petits-enfants. M. et Me Claude Saics,

leurs enfants et petits-enfants. M. et M= Renaud Denoix de Saint-Mare et leurs enfants,

M. et M™ Jean de Maillard et leurs enfants, M. et M. Gueguen. M. et M. Kramer et leurs enfants, Le docteur et Ma Conty

et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Henri DENOIX de SAINT-MARC,

bean-frère et oncle, survenu le 19 septembre 1989, lors de

la catastrophe du DC-10.

2, rue Juliette-Lambert, 75017 Paris. 1, parc de La Bérangère, 92210 Saint-Cloud.

- M™ Henri Jannès, sa mère, M= Bogena Jannès-Kalinowski,

son éponse, Mª Isabelle Jannès, sa fille

MM. Robert et Christian Jannès, Henri et Marie-Odile Jannès, ses neveu et nidee, Et toute la famille, ont la douleur de faire part de la mort,

à l'âge de cinquante-trois ans, de

Jean-Pierre JANNES, ancien élève de l'Ecole polytechnique (promotion 1956), ingénieur-conseil au Crédit lyonnais.

défant, a en lieu dans la plus stricte intimité.

Une messe sera dite à son intention le samedi 30 septembre 1989, à 11 heures, en l'église Sainte-

### Marguerite, rue Saint-Bernard, Paris-

Ni fleurs ni couronnes. Dons à la recherche contre le sida (Arcat-Sida, 17, rue de Tournon, Paris-6\*).

· Il y a un temps pour tout... u temps pour vivre, un temps pour aimer, un temps pour mourir....

26, rue Monsset-Robert,

- Malakoff, Sidi-Bel-Abbès,

M. et M= Repé Eruimy, Christophe Eruimy,
Caroline et Christian Daché,
Et leur famille,
out la profonde douleur de faire part
du décès de leur sœur et tante,

née Ernimy, survenu dans sa soixante-oninzième

Les obsèquet auront lieu le mardi 26 septembre 1989, à 9 h 30, au cime-tière de Bagneux.

Segbroeklaan, 410 E. 2565 Ec La Haye (Hollande).

60, avenue Augustin-Dumont, 92240 Malakoff. Marina Penrossian, Eddie Petrossian, Serge Petrossian,

out la douleur de faire part de la mort

Nora PETROSSIAN,

Leonid Entin

Comme elle le souhaitait, il n'y a en

aucune cérémonie et elle a fait don de son corps à la science. 8, place du Docteur-Paul-Michaux, 7501 F Paris.

- M. et M= Robert Pichard et leurs enfants. M. et M= Christian Noël et leurs enfants, on le regret de faire part du décès de leur frère et oncle

M. Michel PICHARD, compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, OBE,

officier de l'ordre de Léopold,

Les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité à Dieppe, Une messe sera célébrée à sa

mémoire, le mardi 3 octobre 1989, à 18 h 30, en l'église Saint-Louis des

- M= Albert Saltiel,

ses enfants et petits-enfants. M= Elsa Saltiel, ont la douleur de faire part du décès de

M. Albert SALTIEL,

survenu à son domicile le jeudi 21 sep-tembre 1989, dans sa quatre-vingt-onzième année.

Les obsèques ont été célébrées le vendredi 22 septembre, à 17 heures, au cimetière israélite de Montfavet (Vau-

CARNET DU MONDE

Rensaignements: 42-47-95-03.

Tarif de la lione H.T.

Toutes rubriques . . . . . . 83 F Abonnés et actionnaires . . . . 73 F Communications diverses ... 86 F

Les lignes en capitales grasses sont facturées sur la base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatores et facturées. Minimum 10 lignes.

# Le Monde

MARDI 26 SEPTEMBRE 1989 (DATÉ MERCREDI 27)

# SUPPLÉMENT SPÉCIAL EMPLOI

36 pages d'offres d'emploi pour les cadres



Diffusé avec le quotidien SEPAREE sans supplément de prix.

# - Nous apprenous le décès, sur-venu le mardi 19 septembre 1989, du

général Henri VAILLANT.

dont les obsèques seront célébrées le lundi 25 septembre, à 10 h 30, en la chapelle du Val-de-Grâce et dont l'inhumation aura lieu le mardi 26 sep-tembre, à Villard-de-Lans (Isère).

Nié le 11 octobre 1920 à Loviez (Polo-gné) et encien seint-cyrien, Henri Vaillant a servi au Merce, en indoctiène et en Algé-ria. Il a notament commandé le 161º régi-ment d'infanterie motorisis en 1956 et la 27º brigade alpine en 1970. Avec le rang de général de corps d'armée. Il a été, après 1976, directeur du personnel militaire de l'armée de terre. Le général Vaillant était grand officier de la Légion d'honneur.]

- M= Robert Vial, M. Hugues Vial, M. et M= Frédéric Vial, M. et M= Antoine Vial,

ses enfants, Laure, Fanny, Emilie, Matthien, ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du rappel à Dieu, dans sa soixante-quinzième année, du

général Robert VIAL, grand officier de la Légion d'honneur,

La cérémonie religieuse sera celé-brée en l'église Saint-Louis des Inva-lides, Paris-7t, le mardi 26 septembre 1989, à 10 h 30, suivie de l'in à Hotot-en-Auge (Calvados), à

14, rue Wilhem,

Remerciements

- Gaston Habib, ancien maire adjoint du 9 arrondisse ment de Paris.

Ses enfants, dans l'impossibilité de répondre indivi-duellement aux nombreux témoignages de sympathie et hommages rendus à la mémoire de

M-M.-A. HABIB,

remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine et les prient de trouver ici l'expression de leur grati-tude et de leur affection.

- Pour le buitième anniversaire de sa mort, une pensée est demandée à tous ceux qui ont connu et aimé

**Anniversaires** 

Jacques BARBICHON.

- • La espuma de los Dias -

Félix C. COBO.

In memoriam d'amour en ce

- Le 24 septembre 1982

Claude MAGNY

quittait ce monde.

Ronnes pensées.

- Pour le vinguème anniversaire de sa mort, le 25 septembre 1969, que le

sociologue des cycles intellectueis. soit ici rappelé auprès de tous ceux qui l'ont rencontré et connu.

Victor ZOLTOWSKI.

Avis de messes - Une messe sera célébrée le mer-

credi 27 septembre 1989, à 13 heures, en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, Paris-16, à l'intention de

M. André PRACHE, rappelé à Dieu, le 22 soût 1989.

Pour le neuvième anniversaire du

Gisèle BESNAINOU.

prière pour elle.

Tous ceux qui l'ont connue, estimés aimée auront une pensée et une

Soutenances de thèses - Université Paris-X (Nanterre) le lundi 25 septembre à 10 heures, bâtiment C, salle C-24. M. Alioune Diane : « Le modèle poétique protes-

tant dans la littérature française du XVI siècle et du début du XVII siècle (1550-1616) ... - Université Paris-X (Nanterre), le lundi 26 septembre à 15 neures, selle 614, bâtiment G. M. Edouard Ako : • Financement monétaire du développement et stratégies de consti-tution des filières de production : le cas

des pays de la zone BEAC .. - Université Paris-II, le mercredi 27 septembre à 14 h 30, salle des conseils. M≖ Anne-Marijke Morgan de Rivery-Guillaud : « Recherches comparatives sur l'uniformisation des sûretés mobilières ».

 Université Paris-II. le jeudi
28 septembre à 9 h 30, salie appartement décanal. M. Mohamed Chaff:
Les rapports juridiques entre époux.

Les rapports juridiques entre époux.

Les rapports juridiques entre époux.

Les rapports juridiques entre époux. Etude comparative du droit français et du droit marocain .

# Buffo, l'ange étonné

Howard Buten fait ce qui lui plaît: clown, romancier, psychologue... Le clown est de retour

Voilà bientôt seize ans que Howard Buten fait le clown et prend ça an sérieux. Comme ses deux autres métiers : psychologue, spécialiste des enfants autistes, et romancier heureux. Son premier livre traduit en français Quand j'avais cinq ans, j'm'al tué, a dépassé les 800 000 exemplaires. Puis on a trouvé Gil, le petit garçon qui aimait trop fort Jessica dans le Cœur sous le rouleau compresseur, on a découvert dans Monsieur Butterfly (1), un clown triste, père de quatre psychotiques profonds. Il faudra bien te couvrir

Le temps d'Howard Buten se partage entre ses trois rôles : « Je suis très compartimenté... C'est une question d'organisation sur l'année. J'al simplement profesrêt. Pourquoi pas? »

#### Cinq ans de travail

Américain de trente-neuf ans, installé à présent en France, Howard Buten s'exprime dans un français presque parfait, avec de savourcuses ellipses enfantines. Mais il écrit toujours en anglais. Le voici de retour avec un spectacle plus dense, plus intense encore que lors de sa dernière apparition, il y s deux ans. Un spectacle un peu plus cruel, et déserdonné aussi. Buffo cruel, et désordonné ansai. Bullo saute à pieda joints sur son vilain petit canard devenu cygne, et sur son bébé violoncelle qui pieure jus-que dans la poubelle où il l'a jeté, à côté d'un poisson rouge qui parle (juste un peu de ventriloquie).

Avec un balai, une serpillière, et ces poubelles qu'il affectionne, Buffo compose une batterie d'enfer. Avais l'embouchure de sa trompette, ou bien s'y coince le langue. Son corps est un univers qu'il ne cesse d'explorer. Il danse, et on voit la vie en rose. Lui s'observe, observe les autres avec le même regard d'ange étonné.

Buten travaille Buffo tous les jours, et pense à lui inventer des trucs nouvesux, pour ne pas

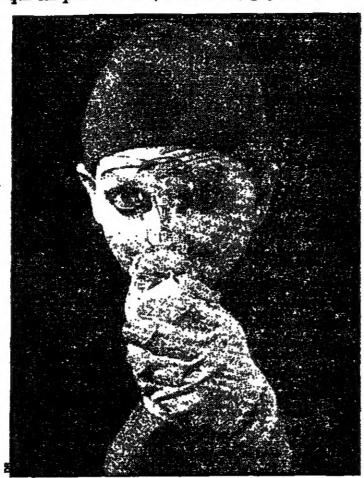

Howard Buten : « Est-ce qu'on sait pourquoi on sime quelqu'un?»

• C'est une question de survie », dit-il. Il fait ce qu'il lui plaît, mais, avec l'écriture, est un peu partagé :

J'aime pas écrire, j'aime bien avoir écrit ». Il faudra bien te couvrir lui a demandé cinq ans de travail, avec plusieurs versions qu'il a fait lire à des - amis, des inconnus, un adolescent, un beauf »...

Anjourd'hui encore, il n'est pas tout à fait satisfait : . Je sens que je vals le recommencer. C'est mon livre le plus ambitieux. Je voulais avec des sous-intrigues, un roman scientifique sérieux et un récit Car j'aime les histoires fantasti-ques, mais clouées à terre par la réalité. Je devais gérer tout ça, et créer des personnages qui ne soient pas des pions pour faire avancer l'intrigue.»

Si on aime les courants d'air frais dans la tête, les balades au grand vent qui donnent les larmes aux yeux et du bonbeur au cœur, il faudra lire cette histoire d'une amiLéon, et un nain dealer, shooté, alcoolique, voleur. Ensemble, quelque part, entre deux calculs d'ordieurs, ils chassent le caribon et s'acharnent à établir la preuve de

#### L'existence du Père Noël »

l'existence du Père Noël. Chacun,

Le nain retrouve un sens à la vie, et Léon vérifie l'hypothèse émise par Pete, son fils mort à quatre ans. Elle n'est autre que celle de Howard Buten lui-même. Il a écrit un document démontrant « une possibilité de l'existence du Père Noël, je dis bien une possibilité ». En chiffres, cela s'écrit zéro, vir-gule, cinquanto-six zéros et cinq cent soixante-quatorze.

Buten enfant voulait devenir médecin et chercheur. Il admirait Einstein « pour sa moustache et sa chevelure ». Jusqu'au jour où, beaucoup plus tard, un ami kui a apporté un livre sur sa théorie : l'ai étudiée. Je me suis dit : si on fait des découvertes tous les jours, c'est quoi les trucs impossibles? Le Père Noël, Tout le monde dit qu'il n'existe pas. Je ne serais pas qui in existe pas, se ne serais pas plus étonné que ça, si un jour on découvrait un homme à barbe blanche, habillé de rouge, habitant vers le Pôle Nord et livrant des

Docteur Buten reprend prochainement son travail avec les enfants autistes dans la banliene parisienne. « Soit j'improvise, soit je continue ma recherche sur l'imitation. Un truc qui m'intéresse. J'aime les autistes, c'est tout. Je me sens bien avec eux. Je parle pour moi, pas pour eux. Est-ce qu'on sait pourquoi on aime quelqu'un? >

**ODILE QUIROT** ▶ Buffo-Ranelagh, 20 h 30. Matinée dimenche 17 h 30. Relâ-che lundi. Jusqu'au 30 décembre (tél. : 42-88-64-44).

(1) Tous ces livres sont publiés par

#### DANSE

# Balanchine entre Mozart et Stravinsky

Pour sa seconde représentation au Théâtre des Champs-Elysées le New York City Ballet a retrouvé l'esprit de son créateur

La moue désappointée qu'on montrait en sortant du Théâtre des Champs-Elysées, le premier soir, a fait piacs le lendemain à un sourire: on retrouvait Balanchine sur les cimes, et des ailes avaient poussé aux pieds du New York City Ballet.

Divertimento nº 15, c'est la Divertimento nº 15, c'est la musique de Mozart donnée à voir, ses structures mélodiques, rythmiques, harmoniques, éclairées par le mouvement avec une lisibilité merveilleuse; c'est Balanchine vivifiant la tradition classique avec un constant bonheur d'invention, un respect teinté de malice. La troupe semble s'être souvenue que la pure injure, naguère, était d'être traité par Mr B. de « non musical » : sa virtuosité obéit toujours à Mozart.

Le bal est mené par huit solistes

virtnosité obsit toujours à Mozart.

Le bal est mené par huit solistes remarquables – mention spéciale à Wendy Whelan, radiense, élégante, beaux bras, à Stéphanie Saland au charme capiteux, à Merrill Ashley tricotant des pointes avec un brio insolent. Et à l'elfe lb Andersen, bâtard de Balanchine et de l'école danoise : difficile de mieux danser.

The Waltz Protect de Peter

The Waitz Project, de Peter Martins, utilise des piécettes pour piano demandées à une douzaine

thème de la valse. Quatre couples, New-York en fond de décor; rien d'inoubliable, mais une chorégra-phie habile, d'amusants rapports de séduction, un climat très améri-

Le couple Stravinski-Balanchin ous offre un finale en fen d'artifice avec la Symphonie en trois mouvements. Seize amazones blanches, queue de cheval au vent cinq couples bondissants en noir et cinq couples condusants en mariet blanc puis six solistes pétaradants (les trois filles en maillot rose). Hearher Watts, hélas, mais deux jouvencelles de choc, Shawn Stavens et Margaret Tracey. Un souci de la discipline pas vraiment évi dent, mais une vitalité, un panache une énergie qui vous don fourmis dans les jambes.

Mozart et Stravinski sont beancoup plus présents sur le plateau que dans la fosse, où l'Orchestre Colonne s'emploie à les assassiner. SYLVIE DE NUSSAC

Divertimento nº 15 at Symphony in Three Movements cont-dansés à nouveeu samedi 23 à 20 h 30. Théâtre des Champe-

# L'alliage léger de Carbone 14

Dans « le Dortoir », treize Québécois s'essaient à jouer aux enfants de Bob Wilson et de Pina Bansch

Pour certains, le dortoir des ins- les lavabes près des douches. De titutions religiouses est une somme de souvenirs contradictoires, et pour d'autres, une kyrielle d'a priori. Pour beaucoup, comme pour Gilles Maheu, metteur en scène et chorégraphe du spectacle présenté ces jours-ci au Théâtre de la Ville, c'est à la fois un lieu d'un réalisme cru et un formidable labo-

ratoire d'inventions. Pêlo-mêlo, cela va de la bataille de polochons à la course effrénée entre les lits de fer, la culotte sur la tête, de l'enfer des ronflements gro-gnés par un voisin à la découverte des joies et des cruantés du pre-

l'insomnie en forme de défilé morbide. Des angoisses de la vio ordi-naire à l'occasion, enfin tranquille. de s'exercer à ses marottes dans la confidence de la nuit. De la quête aveugle du vide par une comparse somnambule à la transfiguration du manège policier de la sœur sur-veillants générale en sarabande excitée. De la projection sur les murs gris à la découverte des

Il y a tout cela dans le spectacle de Carbone 14, autant dire que l'on ne s'emuie pas. Mais on assiste un peu perplexe à ce déploiement au grande nalveté et de prétention intellectuelle, malheurensement défaillante. Sur la forme du spectacie, une boîte carrée qu'on a déjà vue chez Bob Wilson, belle done, et les jolies lumières de Martin Saint-Onge, on n'aurait pas grand-chose à dire s'il n'y avait la musique toui-truante et laide de Michel Drapeau - qui redécouvre en les appanyrissant les répétitions magistrales de Phil Glass et les etrements poétiques de Steve Reich.

Sur le fond, cela devient plus grave, Il y a le choix des textes qu'on nous inflige, au mépris de leur sens, au moyen d'une sonorisation délibérément déglinguée et la peinture d'un univers tellement caricaturé que les questions qu'il a soulevées sont ravalées au niveau de la bluette, de l'anecdote, Cela dit, l'énergie de toute la troupe suscite un mouvement de sympathie. Et puis il y a une soene très belle, très forte, une scène de transition où le dortoir, dans un tourbillon virtnose, devient la rue, et l'affrontement, la violence, la mort. C'est déjà ça, mais c'est trop peu.

OLIVIER SCHMITT

4

1245

MALE STREET

\*\* \* #

A 40 54

► Théâtre de la Ville. Jusqu'au remedi 23 septembre à 20 h 45. Tél.: 42-74-22-77.

# «Le Flamenco et ses valeurs », de Frédéric Deval Un livre précieux

Dans son petit livre (petit mais essentiel), Frédéric Deval raconte sa nuit de Noël 1988 à Lebrija a dormait pas, la muit du 25 décembre 1988 : il écrivait son livre.

Toutes les questions que peut (entre Séville et Jerez), en famille : Pedro Bacan, un des meilleurs gui-taristes du moment, El Funi, chanteur-danseur, et d'autres moins célèbres, certains parfaitement inconnus mais fameux, avaient alors dansé, chanté. Tout le monde

avait bu du fino, et ri énormément. «El Funi avait chanté un peu, puis dansé un peu, esquissant çà et là des ébauches en demi-teinte, allusions aux allusions, grâces montées et reprises. Mais de moment génial, point. » Voilà. L'attente, le fino, la chaleur, tout y

C'est une nuit de Noël. C'est une nuit de Noël. N'importe qui venu de loin en aurait eu les yeux écarquillés pour la vie. Mais de génie, point. Personne à s'y tromper. Nulle importance, d'ailleurs. La vie, ça ne consiste pas à attendre le génie (le duende) tous les soirs. Ca consiste d'abord à vivre. Et ai le duende vient, tant mieux. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. Bref, sur le coup de 5 heures du matin, l'anteur du Flamenco et ses valeurs s'est assoupi menco et ses valeurs s'est assoupi sur le canapé. Misère...

Au bar, quelques heures pins tard (cafe con leche y churros bien grss), Bacan, Funi, tout le monde est désolé pour le dormeur Deval. Parce que c'est juste après 7 houres que ça s'est passé, devant le Tout-Lebrija gitan. « El Funi, subtement et pendant d'inoubliables lones moments, fut vraiment boulelongs moments, fut vraiment boule-versant et entouré des gitans qui l'aimaient et qu'il aimait, il avait véritablement représenté Lebrija dans son ame collective. »

Cette scène même est typiquement flamenca. Dans son hv moins de cent pages, Frédéric Deval n'escamote rien. Ni l'histoire, ni la symbolique, ni l'activité sociale, ni le commerce, qui régissent le monde du flamenco. Et encore moins sa dimension mythique. La préface est de Maurice Ohana.

Les photos sont de Michel Dienzaide. L'ensemble est, à l'heure de la mode flamenca, indispensable, En fait, Frédéric Deval se trompe. Il

Toutes les questions que peut poser la représentation du flamenco en Andalousie et hors Andalousie sont traitées dans le Flamenco et ses valeurs. Par exemple, ce qu'il en est du Teatro del Arte flamenco de Cristobal Reyes. Quel pari? Chanteurs, danseurs et guitaristes reconstituent un parcours, du mar-tinete (le chant des forges) sux bulerias finales en passant par le rituel des noces gitanes. C'est une reconstitution. C'est une introduc-tion. C'est une façon d'aiguiser son goût. Le livre de Frédéric Deval en main

FRANCIS MARMANDE ➤ El Testro del Arte flamenco, à la Comédie Caumartin, jusqu'au 1° octobre, 20 h 30. Tél. 42-87-

► Le Flamenco et ses valeurs, Frédéric Dovel, prétace de Mau-rice Chana, Aubier/Festival d'Arles, 84 p., 68 F.

### La mort du compositeur Irving Berlin

La compositeur américain irving

Beriin est mort vendredi 22 septembre, à New-York. Il était âgé de cent un ans, auteur de près de mille chansons. Irving Berlin avait émigré aux Etats-Unis en 1893. Il avait connu son premier auccès en 1911 avec Alexander's Regtime Band. Des millions d'Américains ont fredonné God Bless America, White Christmas ou Puttin' on the Ritz. « Il n'a pas de piece dans la musique américaine, car il est la musique américaine », disait de lui un autre compositeur. Irving Berlin a Scrit dix-neuf comédies musicales pour Broadway : Watch your Step, Call me Madam ou Mr President. Il a également réalisé quinze musiques de film comme Top Hat, avec Fred Astaire et Ginger Rogers.

### Michelle Aubert nommée au Service des archives du film

Michelle Aubert remplace Frantz Schmitt au poste de conservateur du Service des archives du film. Ainsi en a décidé Dominique Wallon, directeur général du Centre national de la cinématographie, le 21 septembre, maigré l'émotion qu'avait suscitée l'annonce du départ de M. Schmitt dans certains milieux cinématographiques (le Monde du 12 août). M. Schmitt sera nommé chef du Service des archives photographiques, le 1ª octobre. M<sup>ove</sup> Aubert entrera en fonction le 1<sup>st</sup> novembre. Actualiement directeur adjoint du National Film Archive à Londres, M<sup>ma</sup> Aubert est également présidente de la commission de documentation de la Fédération internationale des archives du film. Elle a préparé la rétrospective du cinéma britannique à la Cinémathèque française en 1988.

# MUSIQUES

# Tourbillon de carnaval

Opéra maudit, « Benvenuto Cellini » de Berlioz connaît enfin le succès à Lyon pour la dernière édition d'un festival qui fête son dixième anniversaire

S'il est vrai que le Festival Ber- lon épique, mais aussi dans les forcé, au pape. Ce robuste et sédui-lioz termine sa carrière en fêtant scènes plus intimes. sant gaillard (Neil Rosensheim). ses dix ans (voir ci-dessous), il n'aura pas à rongir de son dernier spectacle. Après le Benvenuto Cellini calamiteux de 1982 an Palais des sports, celui qu'ont réalisé Patrice Caurier et Moshe Leiser à l'Anditorium est d'une qualité analogue à leurs Troyens de 1987, encore qu'ils aient tenu davantage leur imagination en bride.

Ils se sont appliqués à monter en épingle par une animation incessante cette musique vif-argent, qui est le meilleur de l'œuvre, en multipliant les péripéties et les jeux de scène, non seulement dans le carna-

Présentant la politique

culturelle de la nouvelle muni-cipalité aux journalistes venus

pour l'inauguration du Festivel Berlioz, MM. Michel Noir,

maire de Lyon, et Jacques Oudot, son adjoint à la culture,

leur ont appris... la disperition

de ce même Festival, ou plutôt

son remplacement possible per un autre où « le symbole de la

création musicale à travers la

mémoire, le nom même de

Après dix ans, le Festival

Berlicz a, certes, bien rempli sa

mission. Il a provoqué un

grand mouvement de curiosité

et d'enthousissme pour le

compositeur dans un public

très large (plus de six mille

personnes, samedi, pour le

premier concert dans la nou-

permis d'explorer maints

recoins peu connus de son

couvre. Sans douts aussi a-t-il

favorisé d'autres initiatives,

velle halle Tony-Gernier), et

Berlioz, sera maintenu ».

Ils ont voulu, à juste titre, souligner le côté opéra-comique sou-haité par Berlioz, allant même jusqu'à emprunter la reconstitution du projet initial avec les dialogues parlés, partiellement établie par un musicologue britannique, Hugh MacDonald (1), avant de supprimer presque tous ces dialogues en raison de la longueur du spectacle!

Mais le ton est donné et les personnages ne peuvent guère être pris au sérieux, en particulier ce Cellini qui s'intéresse bien davantage à sa nouvelle conquête qu'à la statue de val romain emporté par un tourbil- Persée qu'il doit livrer, contraint et

comme l'intégrale des Troyens

à Nice et à Marseille l'an

naise n'avait peut-être pas

grande envie de poursuivre une

manifestation créée par

l'équipe précédente et qui

coûte 15 millions de francs.

alors que la reconstruction de

l'Opéra, enfin mise en chan-

tier, mobilisera à elle seule

quelque 387 millions de

que contemporaine dont on

parle, la nécessité n'en paraît

pas tràs évidente actuellement

Serge Baudo s'est € retiré sur

la pointe des pieds ». Il serait question de lui confier « la

création d'un hymne régional

Rhône-Alpes sur un thème de

Fondateur du Festivel,

à l'échelle nationale.

Quant au Festival de musi-

Mais la municipalité lyon-

Derniers feux

qui saute par les fenêtres, à la voix puissante, belle dans le médium, énervée dans l'aigu, comme tant de Siegfried en liberté, paraît sortir d'un roman d'Alexandre Dumas.

Danièle Borst, séduisante Teresa, notamment dans le duo charmant du deuxième acte, n'a nas une voix assez ferme et dramatique pour les épisodes très enlevés qui demandent un abattage et une vocalité à toute épreuve. Faut-il souligner, une nouvelle fois, qu'on ne comprend pas un mot ni de l'un ni de l'autre ?

La plupart des personnages sont bien caricaturés et franchement comiques : le Balducci de François Loup dans le style Harpagon; le Fieramosca avantageux et oleutre de Michel Trempout; le cabaretier frère de Beckmesser d'Yvan Matiakh, et même le pape de Victor von Halem, vieillard sans voix quand il chante, mais alerte comme un jeune homme. Sans oublier l'Ascanio travesti de Constance Fee au timbre un peu rugueux, mais à l'allure très pétil-

Le spectacle est soulevé surtout par l'éblouissante interprétation des fameux chœurs Pro Musica de Londres, dont on se demande comment ils peuvent évoluer avec tant d'aisance et d'exactitude musicale dans un lien aussi restreint et malaisé que l'Auditorium, ainsi que les bateleurs, les acrobates et quantité de figurants qui peuplent le carnaval.

JACQUES LONCHAMPT

Prochaines représentations les 23, 26, 28 septembre et 1= octobre.

(1) Cf. l'article de Gérard Condé s le Monde du 14 septembre.

Section 18

7 7 7 7

. . .

w war will

The first of the f

100

٠.

1.05

5000 100

100

.

 $\approx 5.5$ 

Y T

Section 2

same and the

de No.

142

 $c_{\mathcal{C}}=1,\ldots,$ 

8 Sec. 2

a ='a .

ya. .t.

8 B

MANUAL TO

3 30

And the second

rate of

e promotes a

English (Bayer of Control of

dispulse of the second

Fig. 19 But 1 1

y .. .

Constitution of the

1.5

14 × 1

Sugar Sud Section

The second of

看法部门 100

mega a 1

-----

with a second

Rest - with a second

a green and

Record of

Application of the state of the

<u>...</u> ... - - - -

44.00 -

Supplemental of the second ADM - FEMALE ATT Section 1982 The contract of Section ... 15 x 2 2 1 x - 1 x W 4.1 deleter him in the service

B# 22

 $SDN_{qq} = \{ 1, \ldots, n \} \}$ 

And the same of the same

#### LES EXCLUSIVITÉS

L'AMI RETROUVÉ (A., v.o.): Elysées Lincoin, 8-(43-59-38-14). L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-TURE (A., v.o.): UGC Ermitage, 8-(45-63-16-16): Studio 28, 18-(48-08-38-07): v.f.: UGC Montpermesse, 8-(45-74-04-94)

APRÈS LA GUERRE (Fr.) : Epée de Sois, 5' (43-37-57-47). AREL (Fin., v.o.) : Saint-André-dae Arts I, 6° (43-28-48-18) ; La Bescille, 11° (43-42-16-80).

L'ARME FATALE 2 (A., v.o.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-28); UGC Normancie, 8" (45-63-16-16); v.f.: Rex. 2\* (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); Fairente, 13\* (43-31-56-88); Pathé Montparances, 14 (43-20-12-08); Pache Carry, IB-

ATTENDS-MOI AU CEL (Esp., v.o.); Geumont Les Halles, 1" (40-26-12-12); 14 Juilet Oddon, 8" (43-25-69-83); Le Triomphe, 8" (45-82-48-78); Bienvende Montparmisse, 15" (45-44-25-02).

Montparnasse, 18- (45-44-25-02).

AUSTRALIA (Fr. Bel.): Ciné Beaudourg,
3- (42-71-52-36); Pathé Hautafaulle,
9- (48-32-79-38); UGC Rosonde, 6(45-74-94-94); Saint-Lezare-Pasquier,
9- (43-67-35-43); UGC Normandie, 9(45-63-16-16); Paramount Opéra, 3(47-42-58-31); 14 Juillet Beatile, 11(43-57-80-81); UGC Gobeline, 13- (43-3322-44); Mistral, 14- (45-3952-43); 14 Juillet Beaugranelle, 15(45-75-79-79); UGC Maillet, 17- (4748-06-06); images, 18- (45-2247-94).

LES AVENTURES DU RABON DE

LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN (A., v.o.) : Cinoches, 6\* (48-33-10-82).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.): 14 Juliet Parnesse, & (43-28-58-00); Le Triom-phe, 8' (45-62-45-76).

BAL POUSSIÈRE (Ivolrien, v.o.): 14 Juillet Parmeses, 8- (43-28-58-00). BAPTÉME (Ft.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-28); Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33); Gaumont Ambersada, 8" (43-89-19-08); Gaumont Parnasse, 14" (43-35-30-40); Gaumont Parnasse, 14" (43-27-84-50); Gaumont Convention 15

tion, 15º |48-28-42-27]. BATMAN (A., v.a.): Forum Horizon, 1\*
(45-08-57-57); Gaumont Lae Halles, 1\*
(40-26-12-12); Rax (Le Grand Red, 2\*
(42-38-83-93); Bretagns, 6\* (42-2267-97); Publicia Saint-Germain, 6\* (42-2210-20); UGC Oddon, 6\* (42-25-22-72-801; UGC : Oddon, 6° (42-25-10-30); UGC : Oddon, 6° (42-25-10-30); Gaurront Ambrescie, 8° (43-59-19-08); George V, 8° (45-62-41-46); UGC Bierritz, 8° (45-62-20-40); UGC Bierritz, 8° (45-62-20-40); La Bestille, 11° (43-42-16-80); Escurial, 13° (47-07-28-04); 14 Juliet Beaugrenelle, 18° (45-76-79-79); UGC Meillot, 17° (47-48-06-06); v.f.: Gaumant Opére, 2\* (47-42-60-33); Rex (Le Grand Red, 2\* 143-38-43-000; INE Managements, 6\* (42-36-61-65); LNE Morapernassa, 64-64-64-64); George V. 8 (45-62-41-46); Seint-Lazers-Pasquier, 8 (43-63-64) 23-44): Gaument Alfain, 14º (43-27-

84-50); Pathé Montparnesse, 14-(43-20-12-06); UGC Convention, 15-(45-74-93-40); Pathé Wepler, 18-445-22-48-01); Le Gemberre, 20º (48-38-LES BOKS MOIRS (Fr.) : Germont Opéra, 2-147-42-80-331 BUNKER PALACE HOTEL (Fr.) : Forum

BURNING SECRET (Brit., v.o.) : Epés de Bois, 5º (43-37-57-47) ; Le Triomphe, 8º

CALLE HANC (A. vo.): 0 - mortion Halles, 1 = (40-26-12-12); Pethé Maria Cercuria 143-542-21; Petrie Maria Cercuria 143-542-21; V.I.; Paramount Opira, 9\* (47-42-56-31); UGC Gobelina, 13\* (43-36-23-44); Miramer, 14\* (43-20-89-52). CAMBLE CLAUDEL (Fr.) : Elyafes Lincoin. 8º (43-59-36-14).

CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.): Cinoches, 8" (48-33-10-82). CHIEN DE FLIC (A., v.o.) : Le Triomphe, 8" (45-62-45-76); v.f.: La Nou Mandville, 9" (47-70-72-88). LE CSEL S'EST TROMPÉ (A., v.o.): George V, 9° (45-62-41-46): Studio 28, 18° (46-06-36-07).

COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC LIM Résist (Fr.-Car.): Paris Ciné I, 10-(47-70-21-71); Gaumant Parmeses, 14-(43-35-30-40).

COOKE (A., v.a.): UGC Rotonde, 8-(45-74-94-94); UGC Normendie, 9-(46-63-16-16); v.l.: UGC Opére, 9-(45-74-96-40)

(45-74-95-40).

COUSINS (A., v.o.): Forum Arc-en-Cid, 1" (40-39-93-74); 14 Juliet Odéon, 8" (43-25-59-83); Gaumont Champe-Eyedes, 8" (43-59-04-87); v.t.: Gaumont Champe-men. 14" (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15" (48-28-42-27).

DÉSIR MEURTRER (\*) (Lap., v.o.): L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). LES DIELLX SONT TOMBÉS SUR LA LES DEUX SONT TOMBES SUN LA TÊTE... LA SUITE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); UGC Denten, 6º (42-26-10-30); UGC Bier-ritz, 9º (45-82-20-40); v.t.: Rex, 2º (42-36-83-93); Pathé Français, 9º (47-70-33-88); UGC Gobaline, 13º (43-36-70-33-88); USC GODERE, 13-14-5-50-23-43); Mistrel, 14- (48-39-62-43); Pathé Montpernasse, 14- (48-20-12-08); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); La Gambetta, 20-14-2-10-24

(48-36-10-98) (48-35-10-85).
DO THE RIGHT THINKS (A., v.o.): Cin6
Benebourg, 3\* (42-71-52-36); Lee Trois
Lexambourg, 0\* (48-33-97-77); Le
Triomphe, 8\* (46-62-45-76).

ESCLAVES DE NEW YORK (A., v.o.): 14 Juille Parnasse, & (43-28-58-00).
FEMBES AU BORD DE LA CRISE DE MERFS (Esp., v.o.): Las Trois Lusembourg, & (48-33-67-77).

LE FESTIN DE BABETTE (Den. val): Itopia Champoltion, 5- (43-25-84-65). Unipie Chempolion, b\* (43-25-84-65).

LA FELE DE CLINIZE ANS (Pt.): Gaumont Las Holiss, 1\* (40-26-12-12): Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33): 14 Juillet Oddon, 0\* (43-25-69-83): Gaumont Aribessaria, 8\* (43-69-19-08): 14 Juillet Bestille, 11\* (43-67-80-81): Gaumont Parrosas, 14\* (43-35-30-40): Gaumont Aidele, 14\* (43-27-84-80): Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27-42-27). 42-27).

FRANCE (Fr.): UGC Emitage, 8º (45-63-18-181 LE GRAND BLEU IFr.): Miramer, 14 (43-20-89-52).

(43-20-89-52).

HAUTE SÉCURITÉ (\*) (A., v.o.):
George V, 8\* (45-62-41-48); USC Normandia, 3\* (45-63-18-18); v.L.: Ren. 2\* (42-36-83-83); UGC Momparmases, 8\* (45-74-94-94); Paramount Opina, 9\* (47-42-56-31); Paramount Bia, 13\* (43-30-12-06); Imagas, 18\* (46-22-42-43). 47-04).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A. v.o.) : Choches, 0º (40-33-L'INVITÉ SURPRISE (Fr.): Gaumont

Opera, 2º (47-42-50-32). ITMÉRAIRE D'UN EMFANT GATÉ (Fr.): George V, 9º (46-82-41-48). J'AURAIS JAMAIS DU CROISER SON REGARD... (Fr.) : UGC Montpername, 6º (45-74-94-94)

J'ÉCRIB DANS L'ESPACE (Fr.): La Géode, 19-(46-42-13-15). SERVER DE ASCREDIÉAL (Can.): Ciné Besubourg, 3º (42-71-52-38); Lucar-mire, 8º (46-44-57-34).

JUSCU'AU BOUT DU RÊVE (A., v.c.) ABSCUPAU BOUT DU REVE (A. v.o.):
Forem Horizon, 1" (45-08-57-57): 14
Juillet Odéon, 6" (43-25-58-83);
George V, 8" (45-62-41-46); Sept Paragusiana, 14" (43-20-82-20); 14 Juillet
Beaugranette, 15" (45-75-77-73); v.f.;
Pathé Français, 9" (47-70-33-88); Les
Montparnos, 14" (43-27-52-37);
Iruges, 19" (45-22-47-84);
VEXTROUTER (Honey Koney u. 41 b Rese 200 13(18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (40-18) 10 (

LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR (Fr.-R., v.o.): Lirons, 4º (42-78-47-88). LES LIAISONS DANGEREUSES (A., Les Les Dates Dates (2.33-42-28); Les Trois Les moiers, 9 (48-33-47-77); Les Trois Betzer, 9 (48-61-10-60); Les Montparnes, 64-64-27-52-37); v.f.: La Nouvelle Nicol-ville, 9 (47-70-72-86). LE MATTIE DE MUNICUE (D.L.) ; (15-44-57-34). MANSKA UNE WE WILLS TAIRD [Fr. v.o.): Retist Médicis Logos salle Louis-Journet, 5° (43-64-42-34).

MANOLO (Esp., v.o.) : Epée de Sois, 5º (43-37-57-47). MAURICE (Brit., v.o.): Cinoches, 6-(46-33-10-82). MEUNTRE DARE UN JARDIN ANGLAIS (Brit., v.d.): Ciné Beaubourg, 3" (42-71-52-38); Studio des Urazines, 5" (43-28-19-08).

MONSEUR HIRE (Fr.): UGC Demon, 8-(42-25-10-30): UGC Retorde, 8- (45-74-84-84): UGC Blantz, 8- (45-82-MORT D'IN COMME VOYAGER (A., v.a.) : Chocine, 6º (46-33-10-82).

SPECTACLES

NOUYEAUX

(Les jours de première

NET CANAVANE, Perc det Tule-

MORYS SAME REPULTURE.

Roseau-Théâtre (42-71-30-20)

(dim. soir, km.) 20 h 30, dim. 17 h

WITE USE FEMALE I Thicken Michael

(42-65-35-02) (dim. solr, lun) 21 h 15, sem. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 (20).

LES HOWINES TWISTERT TOUR

EGO, Montpernesse (Petit) (43-32-77-74) (dim. soir, lun) 21 h, dim.

CA VA. Thestro de la Ville (42-74-22-77) 20 h 45, mar. 25 et mar.

CLAIR DE TERRIE, Thiêtre de l'Est perision (43-64-80-80) (dim. soir, tun.) 20 h 30, jou. 18 h, dim. 15 h

LE GARDER THANE & PLEASE (48-74-42-62) 20 h 46 mer. et

L'HOMOSEXWALITE OU LA DIFFF

Vincennes-International Visual

Théêtre (43-65-63-63) (dim. tun.)

JUVENILIA. My-Théstre d'hry

(48-70-21-65) (dim., km.) 20 h 30

Thistre des Amendiers (47-21-18-81) (dim. soir, iun.) 20 h 30, dim. 16 h 30 (25).

LES PARISCENS, Aubervillers — Théltre d'Aubervillers Groupe Tse (48-34-67-67) (dim. soir, lun.)

THEATRE CORPS ACTEUR.

AMANDIERS DE PARIS (43-66-42-17). Le Petit Dictateur Festival du

ANTUNE + SEACHE-SESSIAU (42-08-77-71), La Rittournelle : 17 h 30 et 21 h,

ARLEQUIN (45-89-43-22). Je ? Deux I ( Maux...: 20 h 30.

ATELIER (46-08-48-24). L'Avere 21 h, dim. 15 h 30.

cher: 21 h. clim. 16 k 30.

38-36-53). La Petito Me

20 h 30.

15 h 30.

17 h 30.

21 h, dien. 15 h 30.

cert : 22 h 15

BATACLAN (47-00-30-12). Le Bou-

Fusible case sous les régimes : 15 h 30 at 18 h 30. L'Illusionniste : 18 h et 20 à 45, dim. 15 h 30.

BOUFFONS-THÉATRE DU XIXE (42-

CAFÉ DE LA GARE (42-78-62-61). La

Selle Carlo : 20 k. Roger, Roger et Ro-

CARTOUCHERIE THÉATRE DE

L'ACUARRIM (43-74-99-61), Piege de le Libération : 20 h 30, dan. 16 h.

CARTOUCHERE THÉATRE DE LA TEMPÉTE (43-28-36-36). Salle L

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-

44-45). Ah / Cu rira, ça rira, ça rira l... : 21 h, dim. 15 h 30.

CINO DIAMANTE (46-80-61-31). La Soirée d'Armelie : 20 h 30, dim.

CITÉ INTERNATIONALE (INEVERSI-TAIRE (45-88-38-68), La Galario. Charles IX: 20 b 30.

COMEDE DE PARE (42-81-00-11).

Voltairs's Folies: 19 h et 21 h 30, dim.

COMEDE DES CHAMPS-ELVEEN |47-23-37-21). Les Melleurs Anis :

LA MOST DE DANTON, Nano

mer., dim. 15 h (26).

20 h. dim. 16 h (26).

20 k 30 mer. (26).

den. 15 h 30,

(20).

27.

15 h 30 (21).

(42-61-34-62) 20 h, merc.

et de relâche sont îndique entre peresthères.

MYSTERY TRAIN (A., v.o.): Germont Ambassade, 9 (43-59-19-08); Max Linder Panorama, 9 (48-24-89-88). NEUF SEMAINES ET DENKE (\*) (A., v.o.): La Triompha, 8+(45-62-46-76). NEW YORK STORES (A., v.o.) : Cino-ches, 8- (48-33-10-82).

chas, 6\* (46-33-10-82).

NOCTURNEE REDEM (Fr., v.a.): Chié
Beaubourg, 3\* (42-71-52-38); UGC
Odéon, 6\* (42-25-10-30); La Pagode,
7\* (47-05-12-15): UGC Biarritz, 8\* (4582-20-40): UHC Lyon Beach. 12\* (4343-01-53); Mistral, 14\* (45-3952-43): 14\* Juliet Beaugrande, 15\* (45-75-79-79); v.L.: UGC Montpaymassa, 8\* (45-74-94-84): UGC Opéra,
9\* (45-74-95-40); UGC Gobalina, 13\* (43-38-23-44).

COMEDIE STALIENNE (43-21-22-22).

Las Délicas du bahay : 20 h 30. COMÉDIE-FRANCAISE (40-16-00-15).

Salle Richelleu. Amour pour amour ; 20 h 30. D Dim. La Folie Journée ou Le

COUR DE L'HOTEL SULLY (42-74-

CRYPTE SAINTE-AGNÉS (EGLISE

SANT-EUSTACHEI (47-00-19-31). La Maître de Santiago : 20 h 30, cim.

DAUROU (42-61-69-14). Tu m'as

DELIX ANES (46-08-10-28). Les Ton-ton's ferceurs : 15 h 30 et 21 h, dim.

EDGAR (43-20-85-11), Las Sabas-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on hous de de Salve : 22 h.

ESPACE PRIME CAMBIN (43-85-26-75). La Machine infermale : 20 h 30, dim. 15 h 30.

ESSAION DE PARIS (42-78-48-42).

Balle L T'en busu quand tu souris, Fran-kenstein : 21 h, dim. 15 h.

FONTAINE (48-74-74-40). Tempo

GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-

16-18). Faut pas tuer marrier 1: 17 h et 20 h 46, dam. 15 h.

GALERIE 55-THE SHALEN THEATING OF PARIS (43-28-63-51). True West : 20 h 30.

GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-

90-08), Edate en trois tailles : 18 h et 20 h 15. Bien dégagé autour des creilles, s'il vous pielt : 22 h.

GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-61). Pépi Dé : 19 h. Kiki reine du

Montparnesse : 20 h 30. Le Berifet :

HUCHETTE (43-28-38-99). La Cantatrice chaine : 19 h 30. La Laçon : 20 h 30.

L'ESPACE EUROPÉEN (42-83-69-68).

LA BRUYÈRE (48-74-76-99). Moi.

LA VIERLE GRELE (47-07-22-11).

LE BATEAU-THÉATRE (42-08-68-89).

Croquez le maion : 20 h 30, dim. 16 h. LE BOURVIL (43-73-47-84). Maboui-

Regoût ou l'Opéra de quer' fous : 20 h 30,

LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34).

Petite selle. Molly Bloom: 20 h. Théâtre noir. Le Petit Prince: 18 h 46. Les

tre noir. Le Patit Prince : 18 h 45. Let Eaux et Forins : 20 h. Leurent Violet : 21 h 30. Théilitre rouge. Terre et Lune en piets cour : 18 h 30. Le Demière Bande, Comédie, Pas : 20 h. Un bol

MADELEINE (42-66-07-09). Port-

MARAIS (42-78-03-63). L'Avere :

MARKE STUART (45-08-17-80). Lo

MATHURINS (42-65-90-00). Les Palme de M.Scharl 10 h et 21 h MICHEL (42-65-35-02). Vite une ferme 1 : 18 h 30 et 21 h 30, din.

MONTPARMARIE (43-22-77-74) LA

MONTPARNASSE (PETT) (43-22-

MUSÉE DE CIRE (HISTORIAL DE MONTMARTRE) (48-06-78-92). La Butta et l'Abbasse (89, tu verras Mont-mettre): 18 h 30.

MCUVEAU THÉATRE MOUFFETAIR (43-31-11-99). Un séducteur : 17 h et 20 h 30, dan. 15 h 30.

NOUVEAUTÉS (47-70-52-78). Le

Grand Standing: 18 h 30 et 21 h 30, dim, 15 h 30.

OLYMPIA (47-42-25-49), Smain 20 h 30, dim. 17 h.

PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Serge Papa-

74). Las hommes neissent tous égo :

Souper: 18 h et 21 h, dkm. 15 h 30.

Royal: 18 h et 21 h, den. 15 h 30.

nommé Balzac : 21 h 30.

Sest: 20 h.

18 h 30.

21 h, dim. 15 h 30.

Feuerbech: 21 h, dim. 15 h.

L'Odyseée : 20 h 30, dim. 17 h.

15 h 30 at 20 h 45, dim, 15 h 30,

sauvé le vie : 21 h, dim. 15 h 30.

40-89), Doléances : 20 h 30, mar., dim.

riage de Figaro : 20 h 30. L'Avere :

LA NUIT DU SÉRAIL (A., v.o.) : George V, 8-(46-62-41-46),

THÉATRES

17 h 30.

POCKE MONTPARMISSE (45-46-92-97). Batte 1. Monsieer Songa : 17 h 45 et 20 h 46. PORTE SAINT-MARTIN (42-08-00-32), La Pesta : 20 h 30, dim. 15 h. QUAL SAINT-BERNARD D. 1789 sur Seine: 20 h 30.

RANELAGH (42-88-84-44). Buffe : 20 h 30, dim. 17 h. ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20). Morts sans sépulture : 20 h 30, dim. 17 b.

BAINT-GEORGES (48-70-43-47). Comment devenir une mère juive en dix leçons ; 20 h 45, dim. 15 h. EPLENDID SARIT-MARTIN (43-08-21-83), Murlel Robin est au Spiendid 1;

THEATRE DE LA MAIN D'OR-BELLE DE MAI (48-05-87-88). Selle I. Paleis briliés : 20 h 30, dim. 15 h. Paysages après is tempête : 22 h. dim. 17 h. Selle II. La Malentandu : 20 h. 1 Ecume des jours: 22 h.

THÉATRE DE LA VILLA-D'ALÉSIA (45-43-88-34), Moderato Centablie 20 h 30. THEATRE DE VEROURE DU JARDON

SHAKESPEARE (45-27-13-88). Souve-nirs d'amour dans un jardin : 17 h, din. THÉATRE DU TAMBOUR ROYAL (48-06-72-34), Dressage en férocité : 20 h 30, dim. 15 h 30.

THÉATRE MONTORQUEL (42-33-80-78). La Disputa : 20 h 30, dim. 17 h. THÉATRE NATIONAL DE L'ODÉON IPETITE SALLE) (43-25-70-92). Miche-

let ou le Don des lermes : 18 h, dim.

THEATRE NATIONAL DE CHARLOT (47-27-81-15), Grand Thisters. Lapin-Chasseur: 20 h 30. THEATRE NATIONAL OF LA COLLINE (43-66-43-60), Petite salls. Une soison au Congo : 21 h, dim. 16 h.

THÉATRE NATIONAL DE L'ODÉON (43-25-70-32). Le Célestine : 20 h, dim. (h repasser): 20 h 18, C'est dingue: 21 h 30.

TOURTOUR (48-67-82-48). Le Ven-geance d'une famme : 19 h. Pour finir encore : 20 h 30.

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). L'Extra: 17 het 21 h. VARIÉTÉS (42-33-09-92). La Présidente : 20 h 30, dirt. 15 h.

### COMÉDIE MUSICALE

MARIGNY. (42,56,04,41). Starmania 21 h., sam., 18 h. dim. opéra-rock en deux acres. Mise en soène de Michel Berger et Luc Plamondon. Livret L. Plamondon. Musique M. Berger. Avec Réjane Perry, Normen et Richard Groub, Nathalie Lhermite. Laurent Morain, Sabina Lory, Renaud Hentson, Bruns Géraldi,

THEATRE DE PARIS. (42,80,09,30). 14 h 30, 19 h 30, dam. I's h., sam. 14 h 30, 19 h 30, dan. D'après T.-S. Eliot. Mise en soène at chor. Gillian Lynns. Dir. mus. Paul Montis. Musique de Andrew Lloyd Webber. 3 h. Téléphons tocation: 42.80.09.30.

#### JAZZ, POP, ROCK ARIACO-SPEAK FARY (45-95-42-10).

Victor, 22 h 30. Guit., chant. Brésil. Ariaco prélude. Corine Msury, 22 h 30, dim. Chanteuse de blues. Alcootest, 22 h 30, ann. Blues. AU DUC DES LOMBARDS (42-38-Mac Limoch Trio, 23 h, dim. Afro izzz, Laurence Allison Courtet, 23 h.

BAISER SALÉ (42-33-37-71). Trìo Caocarelli, 22 h 30. André Caccarelli (bett.), Jean-Marc Jafet (bassa), Thierry Elliez (ctav., vobc).

LE BILBOQUET (45-48-81-84). Gregg Hunter, 22 h 45, clim. Pieno, chan, Mundell Love, Limmy Gourley, 22 h 45, sem. Guit., Olivier Hutman (pieno), Phi-lippe Combelle (batt.), Luigi Trussardi (ctb). CAVEAU DE LA HUCHETTE (43-26-

65-05). Stéphane Guérault, Benny Vas-seur Quintet, 21 h 30. CTTY ROCK (43-59-52-09). Dome-ki ton, 22 h 30, dim. Look de Paris, 22 h 30 sem. DISCOPHAGE (43-28-31-41). Loshva.

21 h., sam. Avec Tarciso Gondin, Kzar Gama, Toninho Do Carmo, Beto Reis. L'EUSTACHE (40-28-23-20). Carlos Barretto, 22 h, sam. EXCALBUR (48-04-74-92). J.L. Bucchi, 21 h 30, sam. Newaga. HIPPOCAMPUS [45-48-10-03]. Sky

Way, 21 h, sam, Trio New Orleans.

JAZZ-CLUR LIGHEL-HAMPTON (47-58-12-30). Menda Djinn, 22 h. sem. Chart, Claude Tiesendier, Jean Etève, Nicolas Montier, Claude Braud (sex.), Stan Laferrière (pieno), Pierre Maingourd (basse), François Laudet (bett.). LATTUDES SAINT-GERMAIN (42-61-

53-53). Florence Antraygue Quartot, 22 h, sam. Volx, Rémy Ambiard (pisno). Jean-Jacques Sinelu (bassa), Gérald Managa (batt.).

LA L'OUSIANE (42-35-58-88), Pillippe de Preissec Jezz Group, 21 h. sem. Clar. LE MÉCÈRE (42-77-40-25), Yves Lévèque, Louis Dubessey, Gérard Levitvas-seur, 22 h 30, sem. Pieno, guit., besse. 15-51). Spencer Bohren, 22 h 30, sam.

LE MONTANA (45-48-93-08). Trio Sherryl Martin, 22 h 30, sam. Au ber. Trio Standust, 22 h 30, dim. Au ber. Michel Sandaby Trio, 22 h 30, ven., sam.

MONTGOLFER (40-60-30-30). Pierre garis All Stars, Daniel Huck, 22 h, sam. MEW MORNING (45-23-51-41). Charrings Nueve, 21 h 30, sam, cla Salea nur violent.

PETIT JOURNAL MONTIVATINADE (43-21-56-70). Key Largo, 21 h, sem.

J.-M. LENCKY.
PETIT JOURNAL BARIT-MICHEL (43-26-28-59). Jazz Middle. Certains l'elment chaud, 21 h 30, sam. PETIT OPPORTUM (42-36-01-36), SIA-

phane Belmondo, 23 h, sam, Trp, Alain Jean-Maria (plano), Riccardo Del Fra (ctb), Charles Bellonzi (batt.) PULLMAN BAINT-JACQUES. Ber Tahonga (45-89-89-80), Numidia, 18 h, sam. Piano, Trio Philippe Durie min, 22 h, sem, Piano, Pascal Chebel (basse), Christophe Marguet (bett.), Spenky Wilson (chant). RESTAURANT COTE JARDIN (45-08-

SLOW-CLUB (42-33-84-30), Maxim Saury Jazz Music, 21 h 30, sem. SUNSET (40-26-46-60). Trio Art Res nick, 22 h 30, sam. Plano. Jazz

THE HOLLYWOOD SAVOY (42-36-18-73). Big Boss, 22 h, sam. THEATRE DE LA BASTRLE (43-57-THÉATRE DE LA BASTRLE (43-57-42-14). Trìo Flammer, Barreaux, Stochi, 19 h 30, sam. 15 h 30, dim. Violon, acc., etb. « Symphonia déconcertante ». THÉATRE ALATIONAL DE CHABLOT (47-27-81-15). Trìo Jimmy Gourley, les 23, 29, 30 septembre, 19 h, sam. Guit., Philippe Combelle (bett.), Dominique Lemerie (ctb). Apéritis-concerts. Grand

TROTTORS DE BUEMOS-AURES (42-33-58-37). Haydée Alba, 22 h 30, sam. UTOPIA JAZZ CLUB (43-22-79-86). Sharon Evans, 22 h, sam. LE VILLAGE (43-26-90-19). André Per-siani, Christian Escoudé Duo, 22 h, sam. Piano, guit. Guiltaume Petite, 22 h, dim. Piano.

# MUSIC HALL

CAVEAU DES OURSETTES JAZZA 94-97). Cabaret de la chanson française. 21 h, sam. Chansons à la carte tous les

ESPACE LASER (48-74-36-21). Jean-Luc Saimon. 20 h 16, sam. LE MÉCÈNE (42-77-40-25). Yves Manx, Christophe Gaillot, 22 h 30, dim. Chem. piano, batt. STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-36-82). Rolend Oberlin. 20 h 30, sam.: 15 h, tim. Chansons de Charles Transt.
TOURTOUR (48-87-82-48). Patricia Lai. 22 h 15, sam. 1º partie : Isabelle TROYTORS OF RUFFIOS ASSES 142-33-58-37). Thierry Magne. 20 h 30,

ZENETH (42-08-60-00). Francis Cabrel. 20 h 30, sam., 17 h ; clim. AU MÉTRO (47-34-21-24). Pick Up. 22 h 45, sam. LA CIGALE (42-23-38-00). Tremplin CINOLRÈME AVENUE (45-00-00-13). Wolfpsck. 1 h, dim. GBUS (47-00-78-88), Pijon, 23 h, sam. UTOPIAZ JAZZ CUM (43-22-79-00).

# OPERA

Ducky Smocton, 1 h, sam.

PÉNICHE OPERA. (42.45.18.20.) Nine et les Comédiens embulants. 21 h., sam. 18 h., dim. Mise en scène Mireille Larroche. Catherine Dune, Anne I (sporange), Vincent Vittoz (ténor), Miche Vernac (comédien-ténor). Francis Regniei (barython-basse), Jean-Michel Seren (baryton), Jean-Pierre van tta), Daniel Navia (pianoforte), Isabelle Radigon (cello).

# PARIS EN VISITES

LUNDI 25 SEPTEMBRE «Paris à travers les romans de Léo Malet : Du rebéce rue des Rosiers », 15 heures, métro Seint-Paul (M. Serres). « L'histoire de Paris à la crypte archéologique de Notre-Dame», 15 heures, entrés de la crypte sur la parsie de Notre-

Dame (Mer Vermestach). «Lieux inconnus de l'ancienne et de la nouvelle Sorbonne », 14 h 45, plece de le Sorbonne, devent le portail de la che-pelle (M. Sanesser).

eLs Pyramide, is crypte at l'emérage-ment du Grand Louvre 2, 14 h 30 at 17 haures, métro Louvre (P.-Y. Jasiet). « Les seions de l'hôtel de Besuhamais, embessade d'Aliemagne», 10 heures. Inscription su 42-82-08-98 (M. Hager). « Promesede des dames de l'abbaye aux ateliers du faubourg.», 15 beures, métro Ledru-Rollin (côté Prisunic) (Peris in non histoire).

eLs rue des Archives ; 15 houres, 24, rue des Archives (Paris et son his-toire).

e La Mosquée », 14 h 30, place du Puits-de-l'Ermits (M. Pohyer). e L'égliss royale du Val-de-Grâce », 14 h 30, 277 bis, rue Saint-Jacques (Aux Arts et Castera).

s Les appartements d'Anne d'Autriche au Louvre », 14 h 30, métro Louvre II, Hauder L

«L'araenai de Sully et les apparta-ments de la maréchale de la Meilleraye»,

14 is 30, métro Sully-Morland, sortie vard Henri-IV (E. Romann). c La Marais au dix-esptième siècle ». 10 h 30, métro Saint-Paul (E. Bourdais). « Découverts du quartier de Désmes-ni, visite de l'église au plus haut clocher de Peris », 14 h 45, angle avenue Deu-trasmi et rue Caude-Decem (V. de Lan-glade).

«L'he de la Ché inconsue et Natre-Dens», 15 heures, métro Ché, sorde Merché aux Beurs (Connaissance d'ici et

cHôteis et jardine du Marais. Place des Voeges », 14 h 30, mézro Saint-Paul (Résurrection du passé).

« Jardins privés dans le septième arrondissement à l'automne », 15 heures, 42, rue de Sèvres (Approche de l'art).

DAMS LES MUSÉES MATIONAUX «Des animent ou des moêtres?», 14 h 30, blusés des arts africains et

al.'été, une journée d'un payenne, 14 h 30, Musée des arts et traditions populaires. «Deux visages d'une même fattime : ors Mesr », 12 h 30, Musée Picaseo. «Betheebée, ou l'histoire d'une elduc-tion», 11 heures, Munde de la Rennis-

a Topissaries de la Ransissance », 14 beures, Musés de la Ransissance », « André-Cheries Boulle at Charles Cressent», 15 h 30, Musée du Louves.

PREMIÈRE MARDI 26 SEPTEMBRE HEATTE EN ALTERNANCE GEORGES JACQUES DUFILHO DUFILHO WILSON

Mise en scène GEORGES WILSON

Jan. Ven. Sam. ZGH45

Gim. mat,15H. Mar. Mer. 20#45

GARDIEN JENESUISPAS RAPPAPORT Texte Français Eric KAHANE

10C. 48.74.47.36/48.74.42.52 at agences

galli : 21 h.



ACTUELLEMENT

### **MÉTÉOROLOGIE**

rolution probable du temps en France entre le samedi 23 septem-bre à 0 heure et le dimanche 24 sepole e 424 heures.

per et encore des nuages et des ondées sur les régions de l'est. Mais, par le suite,

une matinée plutôt fraîche : 6 à 10 degrés, voir moins par endroits, un peu remontée du thermomètre : 21 à

#### SITUATION LE 23 SEPTEMBRE 1989 A 0 HEURE TU





# PRÉVISIONS POUR LE 26 SEPTEMBRE 1989 A 12 HEURES TU



|               | RAI   | ICE      |         |   | TOURS        | 18       | 9        | N | LOS ANG  |           | 29 | 17 |   |
|---------------|-------|----------|---------|---|--------------|----------|----------|---|----------|-----------|----|----|---|
| AJACCIO       |       | 27       | 18      | N | TOULOUSE     | 20       | 13       | C | LUCENB   |           | 26 | 10 |   |
| MARRIE        |       | 17       | 13      | N | PÚRNTBARTUR. | -        | _        | - | MADRID.  |           | 27 | 12 |   |
| ORDEADA       |       | 18       | 10      | Ď | ÉTRA         | KZE      |          |   | MARKAE   |           | 33 | 20 |   |
| OURCES        |       | 19       | ii      | N |              |          |          | ~ | MEXICO . |           | 22 | 11 |   |
| PEST          |       | 10       | 10      | P | ALGER        | 30       | 19       | 0 | MILAN    |           | 28 | 14 |   |
| CAEN          |       | 19       | 9       | D |              | 27       | 14       | C | MONTRE   |           | 29 | 14 |   |
| THE STATE     |       | 18       | 10      | N | ATHÈNES      |          | 17       | D | MOSCOU   |           | 20 | 8  |   |
| • 28 UT       |       | 25       | 13      | N | BANGEOK      | 32       | 25       | 0 | NATION   | *******   | 29 | 11 |   |
| BDCN          |       | 27       | 12      | P | RELGRADE     |          | 16       | D | HEN-TUR  | K         | 29 | 23 |   |
| द्राष्ट्रसम्ब |       | 29       | 15      | P |              |          | 10       |   | 0510     | 4-04 1111 | 16 | 14 |   |
| HIP           | ***** | 24       | 13      | C | BERLIN       |          | 14       | D | PALMA-D  | I WALL    | 27 | 18 |   |
| MOGES         |       | 17       | 9       | 3 |              | 26       | 13       | b | PÉXIN    | ******    | 17 | 16 |   |
| TON           |       |          | 15      | P | COPENSAGES   | 32       | 26       | B | RIODELA  |           | 25 | 20 |   |
| MARSTII S     |       | 27       | 19      | C | DAKAR        | 22       | 13<br>25 |   | BOME     |           | 26 | 15 |   |
| NANCY         |       | 28<br>21 | 13<br>8 | A | DELEI        |          | 27       | N | SINGARO  | <b>R</b>  | 30 | 23 |   |
| OCE           |       | 26       | 19      | D | DEPRA        | 30       | 24       | ם | STOCKE   |           | 20 | 11 |   |
| PARIS MON     |       | 23       | 14      | Č | CENEVE       | 29       | 13       | Ă | SYDREY.  |           | 24 | 16 |   |
| AU            |       | 17       | 18      | N | HONGEONG     | 28       | 25       | Â | TOKYO    |           | 24 | 21 |   |
| PERGUA        | 4     | 25       | 15      | D | STANBUL      | 24       | 16       | Ď | TUNES    |           | 28 | 21 |   |
| enes          |       | 22       | 10      | Ň | ERUSALEM     | 28       | 13       | Ď | VARSOVE  |           | 23 | 10 |   |
| T ETTENN      |       | 27       | 13      | 5 | LIS90ME      |          |          | D | YEASE .  |           | 26 | 15 |   |
|               | 6     | 29       | 15      | ő | LCMD2RS      | 22<br>19 | 13<br>15 | č | VHERE.   |           | 26 | 14 | : |

 $\bigstar$  TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

SUR MINITEL. Prévisions complètes. Météo marine.

Temps observé Paris, province, étranger. 36.15 Tapez LEMONDE pais METEO.

## **TÉLÉVISION**

# Samedi 23 septembre

TF 1 20.35 Variétés : Surprise sur prise. 22.20 Megazine : Ushuaïs. 23.20 Formule sport. 0.15 Journal.

| ł | 1.00           | Série : Mannix                          | -         |
|---|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1 |                | A 2                                     |           |
| 1 | 20.35          | Variétés :<br>Elysées,                  | Champs-   |
|   |                | Nick, chasseur                          | de têtes. |
| l | 23.20<br>23.35 | Journal,<br>Magazine :<br>noires pour ! | Lunettes  |
| ĺ |                | ches.                                   |           |
| ١ | 1.05           | Sobcante seco                           | ndes.     |
| 1 |                | ED 3                                    |           |

rh 3 20.35 Samdynamite. 21,55 Journal. 22.35 Magazine : Musicales, 23.30 Magazine : Sports 3,

**CANAL PLUS** 20.30 Téléfilm : Un homme implaçable (2º partie). 22.25 Documentaire allumés... 23.00 Cinéma : Les prédateurs de la nuit. 🛘 Cinéma : La loi des seigneurs. R

20.35 C'est l'histoire

20.40 Téléfilm : Le chevalier de métal. 22.25 Série : Le voyageur. 22.55 Magazine : Samedi foot. 23.00 Téléfilm : Un été torride. 0.00 Journel de minuit. 0.05 Un été torride (suite). 0.30 Maigret (rediff.).

M 6 20.30 Téléfilm : vasion de l'enfer. 22.05 Série : La melédiction du bonjour la visite ( 0.15 Six minutes d'informa tions. Téiéfilm : 0.20 L'homme qui rêvait sa

LA SEPT

20,30 Théâtre : Maison de poupée, Pièce de Henrik Rosen, réalisée per Stéphane Kurc. 22,30 Documentaire : Histoire De Philippe Grandrieux. Le 21 septembre 1939. Documentaire : Histoires 23.30 d'Amérique. Film franço-belge de Ch

1,10 Cinéma : Images. Films canadiers d'animation de Carolina Leaf et Sheldon Cohen. La rue. Le mariage du hibou. Les tartes.

# Dimanche 24 septembre

TF1

13.00 Journal. 13.00 Journal.
13.20 Un fie dans la Mafia.
14.15 Série : Rick Hunter,
inspecteur choc.
15.10 Spécial sports.
16.00 Tiercé à Longchamp.
16.10 Sport : Automobile (sute).
17.15 Spécial sports (sute).
17.30 Variétés : Y a-t-3 encore
un coco dans le show ?
18.05 Manazine : Téléfont. 18.05 Magazine : Téléfoot. 19.00 Magazine : 7 sur 7. invité : Mgr Gaillot, évêque

d'Evreux. 20.00 Journal.
20.40 Cinéma : Le syndrome chinois. III
22.45 Ciné dimanche.
22.50 Cinéma : Les enchaînés. II III

0.30 Journal.

13.00 Journal. 13.20 Dimanche Martin (suite). 14.55 Série : Mac Gyver. 15.50 L'école des fans. 16.35 Commandant Cousteau mission en Antarctique 17.30 Sport : Cyclisme. 18.30 Magazine : Stade 2. 19.30 Série : Maguy.

20.00 Journal. 20.35 Série : Haute tension. 22.10 Cérémonie du souvenir. 22.55 Journal. Spécial élections sénatoria 23.55 Soixante secondes.

FR3

13.00 D'un soleil à l'autre.
13.30 Forum RMC-FR 3.
14.30 Sports-loisirs.
15.30 Sport : Golf.
18.00 Amuse 3.
19.00 Série : L'agence.
20.02 Série : Benny Hill.
20.35 Documentaire : Optique.
21.30 Magazine : Océaniques.
22.06 Journal. 22.05 Journal. 22.30 Cinéme : Today we live. ■ ■ 0.20 Musiques, musique.

**CANAL PLUS** 

12.30 Magazine : Rapido. 13.05 Mon zénith à moi. 14.00 Magazine : Dontact. 14.04 La malédiction l'opsie. 15.35 Documentaire : Dé aux Galapagos.

16.00 Série : Bergerac.

17.00 Magazine : Exploits.

17.30 Série : Mister Gun.

18.00 Cinéma : Di
d'espions.

En clair jusqu'à 20.35. 19.50 Dessins animés. 20.30 Magazine : Tranches de

fart. Cinéma : Le com-22.35 Cinéma : Jane B. par Agnès V. B 0.10 Sport : Snooker. 1.10 Cinéma : Creepshow il. 🗷

LA 5

12.30 Documentaire: Beauté szuvade.

13.00 Journal. 13.30 Série : Voyage en enfer. 15.20 Série : Maigret.

17.00 Télé-matches dimanche. 18.00 Le retour de Mike Hammer. 18.50 Journal Images. 19.00 Série : Supercopter. 19.55 C'est l'histoire d'un

20.00 Journal. 20.35 C'est l'histoire d'un 20.40 Cinéma : Under fire. # # 22.55 Magazine : Ciné Cinq. 23.06 Téléfilm :

Les nuits de Nashville. 0.00 Journal de minuit. 0.05 Les nuits de Nashville

M 6

12.00 Informations. 12.05 Série : Cher oncle Bill. 12.30 Série : L'incroyable Hulk. 13.20 Madame est servie (rediff.). 13.50 Série : Les têtes brûlées. 14.40 Série : Clair de lune. 15,25 Série : Espion modèle.

16.10 Série : Brigade de nuit. 17.00 Divertissement : Trop tard pour la sieste. 17.30 Les années coup de 18.00 Informations. 18.05 Variétés : Top of the

18.30 Trop tard pour la sieste (suite). 19.00 Magazine : Culture club.

19.30 Série : Reseanne.
19.50 Trop tard pour la sieste
(fin).
19.54 Informations.
20.00 Madame est servie.
20.30 Cinéma : De le part des copains. II
22.15 Magazine: Sport 6.
22.25 Capital.
22.30 Cinéma : Holos

Cinéma : Holocaus 2000, 🛘 0.20 Six minutes d'informe-

LA SEPT

19.15 Musique : Nocturne. De François Porelle. Magazine : Club sans Megazine jeunesse. La mode et le cours Bergot.

20.30 Cinéma : Dies Irae, Jour de politre. Film danois de Carl Theodor Dreyer (N.S.) (1943). 22.10 Documentaire : Les églises de village au Danemark. Da Carl Theodor Dreyer.

22.30 Documentaire : Painlevé, au fil de ses films. De Denis Derrien. Autour de l'hippocampe. Kolar, témoin oculaire.

De Ann Marchi. 23.30 Cinéma : Le front dans ios muages. Film de Paul Vecchiali. 1.00 Magazine : Megamix.
Megazine musical de Mertin
Melascanier. Spécial Gréco-

# **MOTS CROISÉS**

PROBLEME Nº 5094

HORIZONTALEMENT

I. Passent sur le champ. Peut être assimilée au petit doigt. - II. A une odeur de fleur. Qui peut prendre la moitié. - III. Une certaine inclinaison. Font souvent l'objet d'un échange. Symbole. - IV. En Suisse. Pas exposé. Un



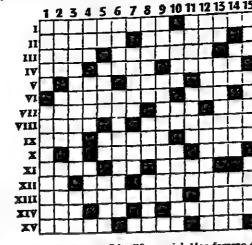

Réponse à une question embarrassante. - VIII. Susceptible d'être suivi. Une femme qui s'y retrouve dans tous les quartiers. — IX. Supplément dans l'armée. Peut être favorisé par le discipline. Condamnables quand ils sont tristes. Paut être favorisé par la discipline. Condemnables quand its sont tristes.

— X. Avait une force vraiment au poil. Qui a besoin de repos. — XI. Un chevalier dont on peut penser qu'il était bien armé. Une partie de Venise. Agit comme quelqu'un qui était de trop. — XII. Cité autrefois. Une partie de l'assistance. Se distingua en Italie. — XIII., Faire des coupures. Endroit où l'on envoie paître. — XIV. Estampe quand ella est forte. La moitié de nen. Ils sont empoisonnants. — XV. Quand il n'y en a pas, c'est la fin de série. Qui peuvent faire rougir. Mortié de tesson.

VERTICALEMENT

1. Grande, c'est une sorte d'échales. Des femmes qui ont souvent envie d'aller faire un tour. - 2, N'a pas besoin de somnifères. Fit l'appel. envie d'aller faire un tour. — 2. N'a pas beson de sommeres. Et l'appei. Lieu de promenade pour les pères. — 3. Ce qu'on fait en attendant. Dans le groupe des Cinq. — 4. Echappa à la précipitation. Un homme dévoué. D'un auxiliaire. — 5. Un peu d'encans. Désigne ce qui est le plus près. Préposition. Dont on ne veut pas se charger. — 6. Coule en Afrique. Un moment important pour les huiles. — 7. Choisir comme un domicile. En Allemagne. — 8. Qui se comporte comme un âne. Cri pour réclamer un autre morceau. Blanchit quand il est étendu. — 9. Apprit. Un homme qui paste expecte de la comporte comme pas l'alternative lie écritant mais parle souvent cru. - 10. Enveloppe. Dans l'alternative. Ils écrivent mais pane souvent cru. — 10. Enveloppe. Dans i atomative, is ecrivent mais ne signent pas. — 11. Traiter comme un fou. Comme certains fruits. Symbole. — 12. Attire les amateurs de ballon. Qualifie un gaz susceptible de provoquer des explosions. — 13. Dans une série de sept. Battra comme plâtre. Peut être assimilée à une femme de chambre. — 14. Un ancien bâtiment. De grosses tranches. Un dieu un peu vache. — 15. Se dore eu soleil, Pas indifférentes. Pas décorées.

Solution da problème nº 5093

Honzontalement I. Epilation. - II. Nérée. Vie. - III. Sue. Darne. - IV. Ernée. Et. -V. Esse. En. - VI. Bs. Visa. - VII. Légumes. - VIII. Ile. Anses. -IX. Elan. Tutu. - X. Rênes. Ere. - XI. Tousser.

1. Ensembliers. - 2. Peur. Selle. - 3. Irène. Géant. - 4. Le. Esaû. Néo. - 5. Aèdes. Ma. Su. - 6. Event. - 7. Ivre. Issues. - 8. Ointes. Etre. - 9. Née. Na I Suer.

500 12 (2.12)

11 - 11 - P. P.

Page 1

77 9 m

# Dans la mit du 23 au 24 septembre

# Retour à l'heure d'hiver

Dimanche 24 septembre à 3 heures du matin, les pendules devront être reculées d'une heure et ramenées à 2 heures. Ce qui donnera une heure de plus aux dormears pour rêver, insomniaques pour chercher le sommeil, aux noctambules pour se promener. La France, comme la quasi-totaliné de l'Europe, revient, en effet, à l'heure l'Europe, revient, en effet, à l'heure d'hiver, dans la muit du 23 au 24 septembre. Nous ne serons plus que d'une heure en avance sur le soleil et sur le temps universel

A Paris, de l'Hôtel de Ville à la plus petite école de quartier, en passant par les piscines, les casernes, les vingt mairies d'arrondissement, les rues, les parcs et jardins et le Petit Palais, ce sont près de 2 500 horloges publiques qu'il aura fallu régler pendant le weckend. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 septembre, les six horlogers spécialistes du service d'architecture de la Ville de Paris devaient courrir ce qu'ils appellent « le marathon pendule ». L'opération d'automne est plus difficile A Paris, de l'Hôtel de Ville à la

Le 25 mars 1990, nous repasse-rons à l'heure d'été (TU + 2) en avançant nos pendules d'une heure.

#### Une vente d'œuvres d'art pour les quarante ans du MRAP

A l'occasion de son quarantième A l'occasion de son quarantième auniversaire, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) organise une vente d'œuvres d'art à Drouot-Montaigne (5, rue La Boétie, 75008 Paris). Précédée d'une exposition publique, lundi 25 et mardi 26 septembre, cette vente aura lieu le 26, à 20 h 30. Cent treute-cinq artistes, peintres, sculpteurs et écrivaires y ont contribué teurs et écrivains y ont contribué par le don de leurs œuvres.



-2-2 P.S 1.0

10 4 Com

الم و د

1 62

1122

For Street 1 182 -63

5 L

1 7 241 - 14 -е . 4 . 24 - 68 - 84 1 11 4 34. . . . 1 Same

Réunion à Washington du Comité intérimaire

# Les grands pays industrialisés débattent d'une augmentation des ressources du FMI

plénières du FMI et de la Banque mondiele qui se tiendront du mardi 26 au jeudi 28 septembre, les sept pays les plus industrialisés du monde (groupe dit du G 7) devaient se réunir samedi à Washington. Au menu : évolution des teux de change et dette du tiers-monde.

Ces réunions se tiennent alors que trois grandes banques américaines - Manufacturers Hanover, Chase Manhattan et J.-P. Morgan - annonçaient une augmentation très importante (4 milliards de dollars dont 2 pour Morgan seule) de leur provision pour pertes sur des prêts aux pays du tiersmonde, signe avent-coureur d'annulations de dettea.

WASHINGTON

de notre envoyé spécial Selou M. Onno Ruding, ministre des finances du gouvernement démissionnaire des Pays-Bas et président du Comité intérimaire (instance politique du FMI) qui devait tenir session dimanche 24 et hand 25 centembre. Fundmentation lundi 25 septembre, l'augmentation des quotas de cette institution devrait se situer entre 50 % et 67 %. Il serait « très regretable qu'une décision à ce sujet ne soit pas prise, comme convenu, avant la fin de l'année», a déclaré à la presse M. Ruding. Pour M. Ruding, l'augmentation des quotas est justifiée par le rôle

que doit jouer le Fonds dans la mise en œuvre de la « stratégie ren-forcée de la dette », plus connue sous le nom de Plan Brady de réduction de la dette. C'est un fait qu'aujourd'hui les finances du Fonds (dont les versements au titre des nouveaux crédits sont inférieurs aux remboursements qu'il reçoit) sont dans une situation « très satisfaisante ». Mais, d'ici à deux ans, estime l'actuel président du Comité intérimaire, il pourrait bien avoir besoin de liquidités additionnelles. Ce laps de temps corres-pond à peu près au délai nécessaire quotes-parts des pays membres soit ratifié.

> Le Japon dépasse la Grande-Bretagne

M. Ruding a lancé un appel pour que les cinq membres permanents du conseil d'administration où siè-gent vingt-deux administrateurs, entendent entre eux dès maintenant, au moins sur le principe que le réaménagement de leurs contributions respectives, et donc de leurs pouvoirs de vote respectifs, soit obtenu sans changer globalement le pourcentage (environ 42 %) de leurs participations par rapport au total des quotas. En termes purement financiers, ce pourcemage n'a pas grande signification. Il est, de ce point de vue, beaucoup plus important dans la réalité, puisque les cinq sont les principaux apporteurs de devises convertibles, les seules qui soient utilisables par le FMI pour ses opé-

Mais c'est pour des raisons poli-tiques qu'il serait opportun de ne pas bouleverser l'équilibre des

les cinq), alors que, pour des rai-sons tenant aux changements inter-venus dans les capacités contributives, le moment est venu de donner au Japon la deuxième place – comme c'est déjà le cas pour la Banque mondiale, – après les

Etats-Unis.

Cela pose un problème de susceptibilité pour la Grande-Bretagne, qui a gardé jusqu'à ce jour le deuxième rang que les accords de Bretton Woods, négociés en juillet 1944, lui avaient attribué dans la nouvelle configuration. Le quota britannique scraitégal à celui de la France. Cela représenterait déjà une concession à Londres car, selon les critères retenus, la place de la France devrait être au-dessus de celle du Royaume-Uni. La RFA continue-Royaume-Uni. La RFA continuerait d'occuper la troisième position après les Etats-Unis et le Japon. La neuvième révision des quotes-parts des Etats membres devrait déboucher sur une des plus fortes aug-mentations jamais caregitrées, et cela à partir d'un niveau très élevé historiquement : 89,2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS) contre 38,9 milliards en 1976 après la sixième révision. Outre les Etats-Unis, deux pays ne sont pas encore convainces qu'une augmentation substantielle » soit nécessaire : la Grande-Bretagne et l'Arabie saou-dite. An-delà de leurs préférences dite. Au-deia de isurs presentan-doctrinales, ces deux pays sont sur-tout très préoccupés de voir leurs poids respectifs dans l'institution diminuer par une augmentation différenciée des quotes-parts.

En ce qui concerne le dollar, il ne semble pas que le groupe des Sept (les cinq plus l'Italie et le Canada), dont la réunion était pré-

vue pour le samedi 23 septembre à Washington, aille beancoup au-delà d'un tour d'horizon sur les marchés, en se félicitant de leur realme retrouvé depuis quelques jours. L'impression prévaut que dans les pays les plus touchés par le retour de l'inflation, Royaume-Uni en tête, le point culminant pourrait bien avoir été dépassé.

Selon un communiqué de la Banque mondiale, des « progrès » ont été accomplis à l'occasion de la réunion, jeudi, des trente-quatre pays donateurs, qui doivent d'ici à la fin de l'année s'entendre sur la neuvième reconstitution triennale des ressources de l'Association internationale de développement.
Reste à déterminer à quoi correspond ce mot de progrès dont use laconiquement le texte officiel. L'AID accorde des prêts de très longue durée, treate-cinq et quarante ans, ne portant pas intérêt aux pays dont le revenu par tête est inférieur à 400 dollars. Au cours du précédent exercice elle e carchy précédent exercice, elle a conclu-des engagements pour 4,9 milliards de dollars (la Banque mondiale et ses filiales ont pris, il y a déjà un certain temps, la sage décision de tenir à nouveau leurs comptes non plus en DTS mais en dollars).
L'AID n'est plus la seule institution spécialisée dans ce genre
d'opérations qui équivalent à des
dons, Le Fonds monétaire octroie
depuis trois ans aux par les plus
depuis trois ans aux par les plus
depuis trois ans aux par les plus depuis trois ans aux pays les plus pauvres des « facilités d'ajuste-ment structure! » et d'« ajustement structurel renforcé » sur dix ans, avec une franchise de cinq, le taux d'intérêt pour les cinq dernières

années étant de 0,5 %.

### Après le rachat d'Uniroyal

# Michelin devient le numéro un mondial du pneumatique

En annonçant le 22 septembre l'acquisition, pour 4,5 milliards de francs, du groupe pneumatique nord-américain Uniroyal-Goodrich, Michelin renforce sa position outre-Atlantique et prend une option pour la première place mondiale des fabricants de pneus.

Fidèle à son habitude d'extrême discrétion, le groupe Michelin s'est contenté d'un communiqué laconique pour annoncer, vendredi que pour annoncer, vendredi 22 septembre, son rachat d'Univoyal-Goodrich, le deuxième fabricant de pneus d'Amérique du Nord, et le cinquième au plan mon-dial. A l'issue de négociations avec le principal actionnaire d'Univoyal-Clayton et Dubilier, Michelin a obtenu de reprendre tous les actifs de la firme américaine, qui sont évalués à 1,5 milliard de dollars, soit queloue 10 milliards de frances soit quelque 10 milliards de francs. Mais, compte tenu du passif d'Uniroyal-Goodrich, une dette de 5,5 milliards de francs que le groupe clermontois s'est engagé à rembourser, la transaction portera sur un montant de 690 millions de dollers. « Ce projet, précise le com-muniqué, restant à être soumis aux assemblées des actionnaires du groupe Uniroyal-Goodrich, ainst qu'à l'accord des autorités américaines et canadiennes compétentes, sera concrétisé début

Cette acquisition devrait per-mettre à Michelin de disputer à l'américain Goodyear son rang de numéro un mondial du pneumati-que. En 1988, le groupe français a réalisé an chiffre d'affaires de 51,8 milliards de francs, contre %. 65,5 milliards pour Goodyear. En PAUL FABRA s'arrogeant Uniroyal-Goodrich,

Ensuite, il faut savoir organiser la transition sans heurt. Chez Peu-

geot, les anciens non-diplômés,

ayant vingt ans de maison, s'oppo-

sent aux jeunes Bac + 2 : chaque

catégorie estime devoir recevoir un

Enfin, et surtout, il faut modifier

radicalement l'organisation du tra-

vail et les prises de décision.

Décentralisation, concertation,

motivation, etc. ; autant de slogans

qui couvrent, c'est vrai, les murs

des usines. Mais le conflit de Peu-

geot montre qu'ils sont détournés de leur sens. L'individualisation

des salaires sert encore à encoura-

gination. Du haut en bas de la hié-

rarchie, le paternalisme d'antan a

Obtenir un accord de tons, de

l'école aux syndicats, en faveur du

développement industriel, acclima-

ter la social-démocratie choisie par

les Français dans les usines, c'est

finalement une tache plus difficile

que de réaliser un redressement

ger plutôt la soumission que l'ima

salaire supérieur à l'autre.

Michelin pèsera désormais quelque 70 milliards de francs. Mais le marché-phare, celui des Etats-Unis, restera dominé par son concurrent d'outre-Atlantique, qui réalise 33 % des ventes de paeuma-tiques, contre 11 % pour Michelin. L'acquisition par le groupe francais d'Uniroyal-Goodrich, qui contrôle 7 % du marché américain, va lui permettre de « remonter à la marque - en poursuivant son implantation aux Etats-Unis. Déjà propriétaire du huit usines employant 16 500 personnes en Amérique du Nord, le groupe dirigé par M. François Michelin va pratiquemment doubler de taille dans cette zone stratégique, en a'adjoignant les sept usines d'Uni-royal dont les effectifs représentent 18 500 personnes. Très présent sur première monte et du remplace-ment, Uniroyal deviendra une filiale de Michelin et - pourra assumer son développement en gardant sa personnalité propre, dans le respect de l'identité de son personnel et de l'image des marques auxquelles sa clientèle est arrachée ., selon les termes du

#### Un marché en mutation

Sur un marché du pneumatique en pleine mutation, marqué par la montée en puissance des fabricants japonais, Michelin était depuis ngtemps soucieux de gagner en taille, principalement outre-Atlantique, où se trouve le premier débouché du monde. En 1988, son alliance avec l'italien Pirelli pour la prise de contrôle de Firestone avait échoué, le japonais Bridgestone raflant la mise après avoir déboursé 2,6 milliards de dollars.

L'acquisition par Michelin de Uniroyal-Goodrich devrait ouvris au groupe français la porte du marché des marques · privées · sur lequel il était totalement absent et à leur entreprise est suspecte et le où Goodyear détient la première elle doit trouver une réponse, une dynamique nationale de long terme. Le faire impose, d'abord, de changer ses modes de rémunération en faisant largement appel à l'intéressement (le la largement appel à l'intéressement (le largement appel à l'intéressement appel à l'intéressement (le largement appel à l'intéressement (le largement appel à l'intéressement appel à l'intéres (la largement appel à l'intéressement appel à l'intéressement

a indiqué vendredi que ce rachat représentais une excellente opportunité pour (son) groupe ». stant sur l'apport en ressources financières et technologiques de Michelin. Le groupe de Clermont-Ferrand, présent sur le marché américain depuis 1971, poursuit sa stratégie d'implantation dans les grandes régions de consommation du monde. L'Asie, où sa part de marché atteint sculement 3 %. pourrait être sa prochaine destina-

# REPÈRES

### CROISSANCE Recul du PNB

au Japon

au deuxième trimestre

L'activité économique au Japon a régressé, au deuxième trimestre, de 0,8 % par rapport au trimestre précédent, selon l'Agence de planification économique. Ce fléchissement ramène à 3,1 % le taux de croissance, en rythme annuel, contre 9.1 % au premier trimestre 1989. Cette contraction s'explique par un recul marqué de consommation privée (- 1,3 %), repli le plus prononcé depuis le deuxième trimestre 1974 et par une diminution des ventes à l'étranger (~ 3,2 %) qui ont surtout concerné l'automobile.

## Révision à la baisse aux Etats-Unis

La croissance de l'économie américaine a été de 2,5 %, en rythme annuel, au second trimestre, ce qui est inférieur à la precedente estimation de 2,7 %. Cette correction de 0,2 % s'explique essentiellement par une croissance des dépenses de consommation moins élevée que prévu. Celles-ci ont augmenté de 1,9 % entre avril et juin, alors qu'une progression de 2,2 % avait été annoncée dans le courant de l'été.

Le département du commerce a indiqué que les bénéfices après impôts des entreprises américaines avaient baissé de 7,2 % au second trimestre et non de 5,4 %, chiffre donné le mois demier.

# Selon les experts réunis à Montréal

# Les ressources énergétiques ne poseront pas de problème dans un proche avenir

La conférence mondiale de l'énergie s'est achevée, vendredi 22 septembre, à Montréel sur une note optimiste. « Les ressources énergétiques ne poseront pas de problème fondamental dans un proche avenir », seion les auteurs du rapport final. L'approvisionnement en énergie reste pourtant un problème important pour les pays en développement.

MONTREAL de notre correspondante

Telle que présentée par l'un des sponsables de la Banque mondiale, l'équation est dramatiquement simple. D'un côté, les inves-tissements à réaliser dans les pays en voie de développement pour répondre aux besoins énergétiques s'élèvent, d'après les projets déposés, à 100 milliards de dollars par an durant la prochaine décen-nie. De l'autre, la Banque mondiale et les différents programmes gou-vernementaux d'aide bilatérale ne pourront fournir chaque année plus de 17 milliards de dollars (112 milliards de francs). A charge pour les pays en développement de trouver le solde ou de convaincre les investisseurs privés étrangers du bien-fondé de leur projet.

M. Anthony Churchill, directeur du comité Energie et industrie de la Banque mondiale, a estimé que la solution passait par la privatisa-tion de la production de l'électricité dans les pays on l'Etat la contrôle. A la même table ronde, M. Cordell Hull, président du géant américain Bechtel Power Corp. a renchéri. Selon lui, les capitaux étrangers ne seront attirés dans les pays en développement qu'à partir du moment où ces derniers s'attacheront à présenter des projets guidés par deux maîtres mots : efficacité et rendement.

#### Transfert de technologie

Pas de développement sans énerpie et pas d'énergie sans capitanz. Or, les représentants des pays Or, les représentants des pays concernés ont souligné que les investisseurs étrangers faisaient, en général, payer très cher les risques potentiels qu'ils encouraient en venant sous leurs latitudes. Ceux d'entre eux qui ne produisent pas de pétrole ont aussi trouvé que les perspectives qui leur étaient offeries, dans le cadre de cette conférence, n'avaient rien d'encourageant. perspectives qui leur étaient offeries, dans le cadre de cette conférence, n'avaient rien d'encourageant.

L'or noir, considéré par le président de la conférence, M. Marcel Boiteux, comme « l'énergie idéale )

on traute les ouveres de reagent.

Mercedes-Beaz-France : la de grève. — Le mouvement de grève, commencé le 14 septembre à l'usine Mercedes-Beaz-France de Molsheim (Bas-Rhin), a été interrompu le jeudi 21 septembre. Les grévistes ont repris le travail le

mais surement, en raison de la croissance de la demande mondiale

Invités à s'engager plus vigou-reusement sur la voie des écono-mies d'énergie, les pays en dévelop-pement ont levé les bras au ciel. En Inde, ont expliqué les responsables de l'Institut Tata de recherche sur l'énergie (le plus important du tiers-monde), la demande d'électri-cité s'accroît en movenne de 12 % tiers-monde), la demande d'électri-cité s'accroît en moyenne de 12 % par année. Elle angmenteralt encare de 8 % à 9 % par année si tous les moyens étaient mis en œuvre pour réduire le gaspillage. Montrés du doigt au chapitre de la polintion de l'air par les combusti-bles fossiles (charbon, gaz, pétrole) qu'ils nillisent abondam-ment, ils out rétorqué que « l'aspi-ration à un environnement propre ration à un environnement propre était fonction du niveau de vie des consommateurs ».

Outre le recours au nucléaire et outre le recours an incicaire et à l'hydraulique pour les pays qui peuvent se le permetire, les solutions envisagées requièrent d'importants transferts de technologie du Nord au Sud. « Il faudra encore soixante-quinze à cent ans avant que les énergies nouvelles entrent vraiment dans les mœurs », a estimé un représentant du secteur énergétique privé américain.

I Manifestations des agents des finances. — L'appel à des manifestations lancé par l'intersyndicale CGT-CFDT-FO-CGC-CFTC-SNUI (autonome) a été suivi vendredi 22 septembre à Paris par 7 000 à 8 000 agents du ministère des finances, selon les organisateurs (2 500 selon la police). Une délégation a été reçue par un consciller du premier ministre. Dans les régions, des défilés ont également en lieu (1 500 personnes à Toulouse, 400 à Arras et à Rennes, 250 à Grenoble) pour obtenir l'ouverture de négociations sur les traitements (les syndicats réclament 30 points d'indice, soit 700 F par mois) et les effectifs. Selon l'intersyndicale, « il n'y a pas de différence entre la manière dont on (...) traite [les fonctionnaires des finances] et celle dont on traite les ouvriers de Peugeot ».

**EN BREF** 

## SOCIAL

# La poursuite de la grève chez Peugeot

# Les démêlés de l'économie et du social

Suite de la première page

Il ne faut pas y voir le succès d'une série d'entreprises, mais celui d'une nation, d'une cohérence industrielle et sociale allant de l'école à l'usine. Ces succès n'ont pas été troublés par le renchérissement de moitié du yen depuis qua-

Or l'Europe, qu'on le regrette ou pas, se construit sur le mode libé-ral, c'est-à-dire sans protection. Dans l'automobile, les conséquences seront grandes. Les Japo-nais détiennent aujourd'hui 11% du marché. A leurs exportations vont s'ajouter, demain, les productions des usines bâties en Grande-Bretagne.

Comme les pays qui ont aujourd'hui des quotas d'importa-tion (la France, l'Italie, l'Espagne, Grande-Bretagne) devront les abandonner le 1ª janvier 1993, les Ignonais gagneront, vers 1995. entre 18 % et 25 % du marché européen, évalué à 15 millions de voi-

Pour PSA, qui en contrôle 14,9 %, le calcul est simple : perdre ivé américain. I point de marché, c'est MARTINE JACOT 150 000 voitures; 2 points, et il

matin même pour que s'ouvrent

des négociations selon la condition fixée par la direction. La CGT

affirme que le conflit pourrait rebondir dans les prochains jours si un accord n'intervenait pas. La

direction propose actuellement une prime unique de 500 francs, et les grévistes - 250 selon la CGT, 190

selon la direction - revendiquent

une augmentation uniforme de

D Erratum. - Le tableau récapitulant l'évolution des divers

impôts, en page 28 de nos éditions

du 22 septembre, contenait une erreur : les colonnes 2 et 3 concer-

naient l'année 1989 et non l'année 1988. D'autre part, le barème de l'impôt de solidarité, publié dans nos éditions du 23 sep-

tembre, doit être précisé : la pro-

mière tranche de ce barème, au

tanz 0, va de 0 franc de patrimoine

à 4,130 millions de francs (nous avions indiqué 4,1 millions); la deuxième tranche, au taux de 0,5 %, va de 4,130 millions à

faut arrêter l'équivalent de la pro-

duction de l'usine de Mulhouse. On comprend que M. Calvet se sente «stressé» et qu'il veuille mettre à profit le répit ménagé d'ici à 1993 pour achever la mise en «capacité de se battre» de son groupe. L'heure a'est pas venue de relâcher l'effort.

#### Le paternalisme togjours vivant

Pour résister aux importations de voitures, ne fant-il pas importer le modèle social japonais? En par-tie, oui. Dans l'industrie, la référence n'est plus, comme aprèsguerre, américaine, elle est nippone. Peugeot, comme tous les industriels français, allemands, américains, a multiplié les visites à Toyota City depuis cinq ans, pour voir, apprendre et copier. Ainsi sont nés les « zéros » (zéro défaut, zéro délai, zéro stock, zéro panne),

chaine.

les cercles de qualité, etc.

Le schéma nippon s'impose : des équipes de bacheliers, comman-dant des robots, remplacent des ouvriers immigrés obeissant à la

On peut juger, non sans raison, que la fidélité des ouvriers japonais

# **ERIC LE BOUCHER**

financier.

gardé des forces.

y tenons ».

A Sochaux, les syndicats ont indiqué qu'une somme de 18 000 francs a été versée par des non-grévistes, et la seconde « journée de solidarité » a permis aux grévistes mulhousiens de percevoir, près de 170 000 francs après les 200 000 francs requeillis lors de la journée de jeudi. La muni-cipalité de Belfort, dirigée par M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la défense, a dans sa dignité. »

50 000 francs aux grévistes, de même que la municipalité communiste de Béthoncourt (Doubs), alors que la conseil général du Territoire de Belfort leur a versé 100 000 francs.

de montage et de carroserie ont été bloqués plus de deux heures vendredi, la production a été limitée à 600 voitures (sur 1 300 en temps normal), de même qu'à Sochaux (contre 1 820 en vitesse de croisière). D'autre part, deux secrétaires nationaux du Parti socialiste, MM. Michel Charzat et Gérard Collomb ont rendu visite, vendredi, aux grévistes de Peugeot pour les assurer de leur solidarité. Quant à Mgr Charles-Amarin Brand, archevêque de Strasbourg, il a déclaré : « L'homme qui souffre a le droit d'être écouté (...). Ne pas le faire, c'est le blesser

vet, PDG de Peugeot, exclusit à nouveau, vendredi 22 sep-tembre, toute idée de revenir collecte de fonds. De nouveaux appels à la direction de

# Nombreux soutiens aux grévistes Tandis que M. Jacques Cal- accordé une subvention de

sur ses positions, les grévistes de Mulhouse et de Sochaux ont poursuivi leurs opérations Peugeot, pour qu'elle ouvre des négociations, ont été lancés. Mais M. Calvet, en présentant la 605 à la presse, a nons des décisions, nous nous

A Mulhouse, où les ateliers



1. 1987

1. 18 B. 18 B.

Sand State of Street

Burn Sec.

Sugar Sales and the

vante et parier ouvertement des futurs 600 points.

La hausse d'été, traditionnellement attendre par les boursiers, était donc à nouveau au rendez-vous cette aunée après deux ans d'absence. Commencée en juin, elle s'est achevée jeudi sur une liquidation gagaante de 3,8 %. Cette progression de septembre est donc la meilleure enregistrée au cours de ces quatre derniers mois. Pourtant, les citeq dernières séances n'en sont pas la meilleureillementaile.

Jusqu'à jeudi, le marché est demerré extrêmement caine, sans intérêt particulier. Les indicateurs de tendance out oscillé entre – 0,1% et + 0,17%, se stabilisant à 0,00% mercredi en clôture. Les intervenants ne réagissaient même pas aux statistiques asséricaines (baisse de commandes des chantiers, stabilité des prix), confirmant la bonne tenne de l'économie outre-Atlantique et l'absence de récession bruinle. Jendi, un petit frisson s'emparait des opérateurs pendant le réunion des dirigeants de la Bundesbank. Une fois encore, en décidant de ne nos durcir leur nolitique monétaire, les autorités allene pas durch leur politique monétaire, les antorités alle-mandes contribusient à relancer l'activité boursière. La mandes contribusient à relancer l'activité boursière. La tendance redeverait positive (+ 0,09 %) après aveir perdu jusqu'à 0,5 %. Vendredi, le nouveau mois boursière d'octobusqu'à démarrait sons le signe de la fermeté (+ 0,33 %), mais sans aucun embellement. Les gestionesires confiants préféraient attendre l'issue de la réunion du G7, groupe des sept pays les ples industrialisés, prévue samedi et dimanche pour décider de leurs futures stratégies.

che pour décider de leurs fatares stratégies.

Deux événements ont toutefois troublé la monotonie ambiante rue Vivienne. Marcii, une occupation de la Bourse par plusieurs centaines d'agents du Trésor et des finances en grève a animé le vieux palais habituellement désert, sans pour autant perturber vraiment les cotations. Seuls les marchés d'options sur actions ou sur indices out été bloqués pendant quelques heures, ainsi que la négociation des six dernières valeurs françaises encore négociées à la criée (CGE, Michelin, Midi, Saint-Gobain, Société pérérale et Suzz). Onerante-huit heures plus tard, c'était générale et Suzz). Quarante-huit heures plus turd, c'était à nouveau l'effervescence autour de ces actions. Mais

Métallurgie

construction mécanique

Mines, caoutchouc

outre-mer

# Les 550 à pas comptés

l'ambiance était autre. Les slogans revendicatifs étaient remplacés par du champagne et de la musique. Un guitaziste et su violoniste avaient été invités par les counis pour célébrer le dernier jour d'existence de ce groupe de cetation. Désormais, toutes les valeurs françaises inscrites à la cote officielle et su second marché sont intégrées dans le système informatique de cotation assistée en continu. Elles ne s'échampent plus à la criée, mais par l'intermédiaire d'écrans.

#### Le lancement de la contrepartie

Parallèllement à cette mouvement.

Les attractif le marché de Paris et surtout pour augmentes attractif le marché de l'accident pour augmentes attractif le marché de la leur de la leur de la leur de le leur de leur de le leur de leur de leur de leur de le leur de leur de le leur de leur de leur de leur de le leur de le en s'interposant entre lui et le marché. En prenant pen-tion pour son propre compte, il peut répondre immédiate-ment à le demande des investisseurs, en particulier sur de grosses quantités de titres. Cang sociétés de Bourse out été retennes pour s'exercer dans ce type de transactions nouveau en France : Bacot-Allain-Farra, de Cholet Dupont, Delahays-Ripault, DLP James Capel et

Messchnert-Rousselle.

Une fois encore, la semaine a été rythusée par la publication de résultats semestriels encourageants pour Saint-Gobain, CGE et Essilor, mais qui a'ont pas eu d'effets véritables sur l'évolution des actions. Vendredi, Dassault a littéralement décollé à la saite des rumeurs concernant un contrat de 9 milliards de francs avec les Koweitiens. Ces derniers pourraient announcer prochainement l'acquisition de vingt-quatre Mirage-2000. En revanche, Eurotumel, une fois encore, a été victime de multiples rumeurs, notamment d'un surcoût des travaux, plus important que celul annoué en julilet, ampuel s'est ajouté un risque de paralysie du chantier en raison des grèves chez un sous-traitant. An chapitre des baisses, Chargeurs SA et Rhône-Pouleuc out payé leur tribut. Le groupe de M. Seydoux a pâti de l'accident du DC-10 d'UTA, filiale des Chargeurs, et des incertitudes liées à une éventuelle reprise de la 5. Les pertes de cette chaine

### Semaine du 19 au 23 septembre

de télévision pourralent, en cas de reprise, peser sur les comptes, estiment cortains analystes. Mercredi, le certificat d'inventimement Rhône-Poulenc réagissait, quant à lui, négativement à l'acquisition de RTZ Chemicais et de la division spécialités de l'américain GAF. Les 8,5 miliards de francs à payer out, an départ, inquiété les investissens, d'autant que les premières informations en provenance de Londres rendaient l'acquisition de RTZ Chemicais très ouéreuse.

Chemicals très otérense.

Le secteur des assurances, toujours très suivi depuis POPA de Suez sur la Compagnie industrielle, s'est enrichi d'une OPE lancée par le groupe AXA-Midi, le 19 septem
re. Cette offre publique d'échange porte sur des figures de groupe (Dronot Assurances, La Paternelle risques divers, Présence Assurances et Présence Vie) et a pour objectif de les regrouper dans AXA-Midi Assurances. Cette société, négociée sur le marché au comptant, devient pour l'ensemble que préside M. Chande Bébéar le « principal vecteur boursier pour ses activités d'assurances ». Les paxités proposées sont de luit Axa-Midi Assurances ». Les paxités proposées sont de luit Axa-Midi Assurances pour cinq actious Dronot Assurances, ce qui confère à ce titre une valeur de 659 francs pour un dernier cours de 621 francs; cinquante-deux actious Axa-Midi pour cinq obligatious convertibles Dronot Assurances, soit 4 285 francs contre 3 917 francs; six actions Axa-Midi pour une action La Paternelle, soit 2 472 francs contre 1 676 francs; put Axa-Midi contre une action Présence Vie, soit 2 472 francs contre 1 680 francs contre 665 francs; six actions Axa-Midi contre une action Présence Vie, soit 2 472 francs contre 1 680 francs. Ces projets d'offres débuteront toutefois uniquement lorsque les antorités boursières auront donné jeur aval. Il en sera de même pour POPA hancée mercredi pur la CGE sur la CEAC (Compagnie européenne d'accumulateurs), dont élle détient déjà 73 % du capital.

La Société des Bourses françaises a donné son accord

De l'a Société des Bourses françaises a donné son accord pour deux offres de reprise, l'une concernant TRT et l'autre la SOGÉNAL. Philips pourra donc acquérir l'ensemble des titres de sa filiale an prix unitaire de 1 600 francs, permettant aux actionnaires d'enregistrer un gain de 14 % par rapport aux 1 400 francs enregistres avant l'interraption de contaiton le 17 soût dernier. Enfin, le maitié entemp mans l'enfers malième d'écheuses de le la parité retenne pour l'offre publique d'échange de la Société générale sur la SOGENAL est d'une action A Société générale contre quatre SOGENAL, comme le proposait l'initiateur, et non d'une pour trois comme le demandait le responsable de la Bourse de Nancy. Seni aménagement : les actionnaires détenant moins de quatre titres pourront recevoir, en espèces, 135 francs par

ment, travaux publics

22-9-89 Diff.

1 118 + 63 1 1490 + 20 1 490 + 21 1 785 + 49 88 + 5 785 + 16 269,50 + 1,50

### **DOMINIQUE GALLOIS**

22-9-89 Diff.

1725 - 10 399,90 - 3,10 3 851 + 36 1 620 + 48 513 + 38,75 413,50 + 9,90 4 800 + 190 148,50 - 5,50 1 260 + 10 662 + 5 202 70 + 4 20

| Schamberger | 289,20 + 4,29 | SEB | 1 051 | + 11 | Sexmant-Avisance | 699 | + 11 | Siemens | 2 672 | + 46 | Thomson-CSF | 192,80 | 0.88

LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES (RM)

> 20,1 CSEE . + 15.5 Chargeans S.A. + 13.8 Nordon et Cie + 12.7 OCF

+ 10.2 Sodero .... + 10 Labo R Bellos

Imeted ..... + 8,4 Gaz et Hazzi ... Primagaz .... + 8,0 Eurocan SA . CGP (CegicPap) . + 7,9 Occidentic (Gio)

**VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT** 

TRAITÉES AU RM (\*)

Pessgot SA ... 1 029 490 922 109 736
Pessgot SA ... 1 029 490 922 109 736
Pessgot SA ... 1 029 490 922 109 736
Pessgot SA ... 1 029 490 922 109 736
Pessgot SA ... 1 029 490 412 243
Pessgot Sa ... 1 006 762 490 143 590
Pessgot Sa ... 1 632 059 410 329 181
Pessgot Sa ... 1 632 059 410 329 181
Pessgot SA ... 1 632 059 410 329 181
Pessgot SA ... 1 632 059 410 329 181
Pessgot SA ... 1 632 059 410 329 181
Pessgot SA ... 1 632 059 410 329 181
Pessgot SA ... 1 893 336 690 525
Pessgot SA ... 1 893 336 690 525
Pessgot SA ... 1 893 338 68 269 035 729
Pessgot SA ... 1 893 546 261 182 339
Pessgot SA ... 1 893 546 261 182 339
Pessgot SA ... 1 893 546 261 182 339
Pessgot SA ... 1 895 546 261 182 339
Pessgot SA ... 1 895 546 261 182 339
Pessgot SA ... 1 895 546 261 182 339

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

SADE .....

Val. en

Cours | Cours | 16-9-89 | 22-9-89

458 458 313

ione d'er en april conins qu'il la misso

cep. (F)

Matériel électrique

CSEE (ex-Signaux, Générale des Eaux

Lyoa. des Eaux (1) . Matre Morlio-Géria . . . .

Berger SA ... Parisienne Réese. Min. Pro. Salsigne Sodenho

| Géophysique Imétal Michelia Métaleurop RTZ ZCI                                                 | 402<br>180,80<br>286,30<br>59,70                   | + 48,80<br>+ 1,65                                                                  | Alspi Avions Dassault-B. De Dietrich FACOM Fives-Lille Marine Wendel                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits chin                                                                                  | <u>22-9-89</u>                                     | Der.                                                                               | Penhoët Peugant SA Sagem Sautnes-Châtillon Strator Valen                                                        |
| Inst. Mérieux Labo. Bell. Roussel Uc BASF Bayer Hoechst Imp. Chemic. Norsk Hydro               | 2 330<br>2 211<br>994<br>1 037<br>1 004<br>135     | + 260<br>- 89<br>+ 46<br>- 4<br>+ 7<br>- 2<br>+ 8,90<br>- 250                      | Valloures divers                                                                                                |
| Pétroles                                                                                       | 22-9-89                                            | Diff.                                                                              | Bis                                                                                                             |
| BP - France Elf-Aquitains Esso Exam Petrofins Primagez Raffinage Royal Dutch (1) Sogerap Total | 544<br>526<br>295<br>2 950<br>878<br>191,50<br>449 | - 3,78<br>+ \$<br>+ 14<br>hach<br>- 19<br>+ 71<br>+ 16,50<br>- 9,79<br>+ 5<br>+ 21 | Essilor Europe ? Groupe Citá Hachette HAVAS L'Air liquide L'Oréal Navigation Mitte Nord-Est Saint-Gobain Sanofi |
| (1) Coupon de 7,                                                                               | 30 F.                                              |                                                                                    | Sanofi                                                                                                          |
|                                                                                                | 7.5                                                | • =                                                                                | / The                                                                                                           |

22-9-89 Diff.

| Avois Justinia.  De Dietrich FACOM Fives-Lille Marine Wendel Penboët Penboët Pengen SA Sagem Sanines-Chârillon Strafor Valeo Vallouree                                               | 1 725<br>1 560<br>474<br>524<br>508<br>920<br>1 600<br>330<br>1 180<br>916<br>474,99                                | + 50<br>+ 80<br>+ 24<br>+ 13<br>+ 33<br>+ 10<br>+ 50<br>+ 8<br>+ 22<br>+ 6<br>+ 53,90                                       | CEGNNOORASSI       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valeurs diver                                                                                                                                                                        | 5 <u>es</u>                                                                                                         |                                                                                                                             | E                  |
|                                                                                                                                                                                      | 22-9-89                                                                                                             | Diff.                                                                                                                       | -                  |
| Accor Arjomari Bis Bis CGIP CIND Méditerranée Essilor Europe ? Groupe Citá Hachette HAVAS L'Air liquide L'Oréal Navigation Mixte Navigation Mixte Saint-Gobain Sanofi Skis Rossignol | 783<br>713<br>1 649<br>5 22<br>3 355<br>923<br>3 525<br>440,36<br>1 186<br>633<br>4 495<br>1 239<br>262,56<br>1 690 | + 43<br>+ 225<br>+ 22<br>+ 8<br>- 14<br>- 3<br>+ 3<br>+ 48<br>- 9,78<br>+ 59<br>+ 75<br>- 75<br>+ 67<br>- 2<br>+ 40<br>+ 70 | BECCCCEHLLMMOREESS |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                             | St                 |

| Valeurs diver                 | =-      |                                    |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|
|                               | 22-9-89 | Diff.                              |
| Accor                         | 878     | + 43                               |
| Arjomari                      |         | + 225<br>+ 22                      |
| Bis                           |         | + 22<br>+ 8<br>- 14<br>+ 3<br>+ 48 |
| CGIP                          |         | - 14                               |
| Club Méditerranés             | 652     | + 3                                |
| Estilor                       |         | + 3                                |
| Europe 1                      | 923     | - 44                               |
| Hachette                      |         | - 9.70                             |
| HAVAS                         |         | + 59<br>+ 4<br>- 75<br>+ 67        |
| L'Air liquide                 | 683     | + 4                                |
| L'Oréal                       | 4 495   | - 75                               |
| Navigation Mittle<br>Nord-Est | 262,50  | + 3,50                             |
| Saint-Gobsin                  |         | - 2                                |
| Sanofi                        |         | ÷ 49                               |
| Skis Rossignol                | 1 325   | + 40<br>+ 70                       |

# Société générale Suez (Cie Fin.) UCB Mickey et Picsou

COURS

Premier .....

+ bas -----

Deux ans après l'arrivée d'Eurotypnei simultagément à Londres et à Paris le 10 décembre 1987, une autre expérience de cotation européenne va être tentée avec l'entrée d'Euro Disneyland sur ces mêmes places auxquelles s'aioutera Bruxelles, La date d'introduction sera prochainement révélée, et le placement des titres débuters en octobre. Euro Disneyland, la société chargée de la construction et mettre prochainement 51 %

de l'exploitation du futur parc de loisirs de Marne-la-Vallée, de son capital sur le merché. Comme convenu lors de la signature des accords d'implantation en 1986, ces titres seront destinés uniquement aux ressortissants de la CEE. 86 millions d'actions devraient être ainsi proposées dans différents pays, avec une priorité pour la France (43 millions de titres) et la Grande-Bretsone (21 millions), Inutile pour les initiateurs de constituer un novau dur d'actionnaires car, même si le groupe Disney est minoritaire dans l'actionnariat, il garde le contrôle d'Euro Disneyland, cette firme ne pouvant pas être « opéable » : il s'agit d'une société en commandite car action.

Le prix retenu devrait se situer aux alentours de 70 francs, ce qui conférerait à cette future valeur une capitalisation boursière de 12 milliards de francs. De ce fait, EuroDisnevland rejoindra les valeurs phares de la cote, les célèbres blue-chips. Mais, en dépit des protestations des dirigeants de Disney, la comparaison de ce titre avec Eurotunnel s'impose. Comme pour la liaison transmanche, les loisirs parient sur la réalisation d'un projet. L'échéance est peut-être moins longue (1992) mais, jusqu'à cette date. aucun dividende ne leur sera versé. Les responsables de ce centre à l'emblème de Mickey mettant en avant leur expérience dans ce genre de réalisation. Ils assurent que les délais de ce gigantesque chantier (15 milliards de francs d'investissements) seront tenus. Ils n'ont d'ailleurs pes jugá nécessaire de fidéliser les porteurs en leur offrant une entrée gratuite, comme l'a fait Eurotunnel avec une traversée gracieuse pour tout détenteur de cent titres. Au pays du rêve, l'once Picsou garde les

débarquent à la Bourse

| Alimentation                       | }                        |                        | Bâtiment, tra                             | vaux           |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Béghin-Say                         | 22-9-89<br>706           | Diff.<br>+ 27          | Auxil. d'entr                             |                |
| BSN Carrefour                      | 3 349<br>742<br>3 602    | + 74<br>+ 4<br>+ 102   | Bouygues Ciments Français Dumez           | 1 835          |
| Casino                             | 237<br>3 450             | + 10,80<br>+ 45        | J. Lefebvre                               | 1 400<br>1 400 |
| Guyenne et Gasc.<br>Moët-Hennessy  | 1 160<br>4 555<br>34 550 | + 18<br>+ 30<br>+1 450 | Lafarge Maisons Phénix Poliet et Chausson | 88             |
| Nestlé<br>Occid. (Gie)<br>Olipar   | 984<br>472               | - 29<br>+ 21,59        | SGE-SB                                    | 269,           |
| Pernod-Ricard<br>Promodès          | 1 521<br>4 868<br>1 571  | - 9<br>+ 235<br>+ 197  | Filatures, tex                            | _              |
| St-Louis-Bouchon<br>Source Perrier |                          | + 107<br>+ 30          |                                           | 22-9-8         |
| Banques, ass                       | urance                   |                        | Agache (Fin.)<br>BHV<br>CFAO              | 786<br>665     |
|                                    | T                        |                        | Damart                                    | 4 919<br>631   |
|                                    | 22-9-89                  | Diff.                  | Galeries Lafayette .<br>La Redoute        | 2 355<br>4 150 |
| Bail Equipement Bancaire (Cie)     |                          | + 7                    | Nouvelles Galeries .                      | 713            |
| Cotelean                           | . 1 060                  | - 15<br>- 13           | Printemps<br>SCOA                         | 825<br>76,     |
| CFI Chargours SA                   | . 1 199                  | + 9<br>- 101<br>+ 100  | Mines d'or, de                            | iama           |
| Eurafrance<br>Hénin (La)           | . 725                    | + 13                   |                                           | 22-9-8         |
| Locafrance                         | . 544<br>856             | - 10<br>+ 1            | Anala American                            |                |
| Midi                               | . 1 440                  | - 35                   | Angle-American                            | 528            |
| Midland Bank<br>OFP                |                          | + 47                   | Buf. Gold M                               | 151.5          |
| Paribas                            | . 512                    | + 11                   | De Bosts                                  | 96,4           |
| Paris, de réese Prétabail          |                          | + 45,50                | Drief. Cons                               | 75<br>174      |
| Schneider                          |                          | - 288                  | Harmony                                   | 31             |

| ' | 7 000                      | T ~~                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                              |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | + 197<br>+ 30                                                                           |                                                                                                                                 | 22-9-89                                                                       | Diff                                                                         |
| u | rance                      |                                                                                         | Agache (Fin.) BHV CFAO Damart                                                                                                   | 1 729<br>786<br>665<br>4 919                                                  | + 39<br>+ 88<br>- 35<br>+                                                    |
| 7 | 22-9-89                    | Diff.                                                                                   | DMC                                                                                                                             | 631<br>2 355                                                                  | + 205                                                                        |
|   | 392<br>632<br>690<br>1 060 | + 7<br>- 12<br>- 15<br>- 13                                                             | La Redoute  Nouvelles Galeties  Printemps  SCOA                                                                                 | 4 150<br>713<br>825<br>76,80                                                  | - 90<br>+ 37<br>+ 22<br>+ 2,8                                                |
|   | 499<br>1 199<br>2 470      | + 9<br>- 101<br>+ 100                                                                   | Mines d'or, di                                                                                                                  | amant                                                                         |                                                                              |
|   | 725<br>544                 | + 13                                                                                    |                                                                                                                                 | 22-9-89                                                                       | Diff.                                                                        |
|   | 856<br>1 440               | + 1<br>- 35<br>- 1<br>+ 47<br>+ 11<br>+ 45,50<br>+ 6<br>- 289<br>+ 12<br>- 4<br>- 14,49 | Anglo-American Amgold Buf. Gold M. Comel Gold Field De Beers Drief. Cons. Geneor Harmony Randfontein Sainto-Helens Western Deep | 168,26<br>528<br>81<br>151,59<br>96,45<br>75<br>174<br>31<br>366<br>47<br>236 | - 2.3<br>+ 39<br>+ 4.9;<br>- 2.7;<br>+ 3.8<br>+ 4<br>+ 6.8;<br>- 6<br>+ 1.9; |
|   | - Cotar                    | M A<br>non en po                                                                        | TIF<br>urcentage du 22 a                                                                                                        | eptemb                                                                        | re 1989                                                                      |
|   |                            |                                                                                         | -                                                                                                                               | _                                                                             |                                                                              |

| ntionnel 10 %. | MATIF  - Cotation en pourcentage du 22 septembre 198 |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nombre de con  |                                                      |
|                | ÉCHÉANCES                                            |

Déc. 89

167,96

168,20

108

Mars 90

167,72

Juin 90

-

| Dernier        | 108       | 1          | 107,98        | 107,72         | -              |
|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Compensatio    | a 168     | ,02        | 167,96 167,68 |                | 107,40         |
| LE VOLU        | ME DES 1  | RANSA      | CTIONS (      | en milliers    | de francs)     |
|                | 18 sept.  | 19 sept.   | 20 sept.      | 21 sept.       | 22 sept.       |
| RM<br>Comptant | 2 755 153 | 3 270 056  | 3 329 38      | 4 384 504      | -              |
| R. et obl.     | 6 540 228 | 6 540 786  | 4             |                | _              |
| Actions .      | 353 254   | 403 626    | 479 96        | 406 798        | <del>-</del> - |
| Total          | 9 648 635 | 10 214 468 | 10 605 63     | 8   11 816 167 | -              |
| INDICE         | S QUOTID  | ENS (IN    | SEE base 1    | 00, 30 décem   | dare 1988)     |
| Françaises.    | 126,9     | 127,1      | 127,1         | 127,3          | -              |
| Etrangères.    | 118,8     | 118,4      | 118,2         | 118,4          | l - '          |
|                |           |            |               | ANÇAISE        | S              |
|                | (bas      | se 190, 30 | décembre      | 1988)          |                |
| Tendance .     | 125,5     | 124,6      | 124,7         | 124,8          | 126,1          |

(base 100, 31 décembre 1981)

(base 1000, 31 décembre 1987)

OMF (base 100, 31 décembre 1981)

Indice gén. | 540,6 | 541,6 | 542,6 | 543.7

Ecc CAC 40. | 1892,71 | 1894,44 | 1895,11 | 1897,37

India: OMF 50 | 528,38 | 528,32 | 528,20 | 527,89

| s        | © Place française (10 fr.)<br>Place state (20 fr.)<br>Place intes (20 fr.)  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 126,1    | © Pièce (minimus (2014.)<br>Souverain                                       |
| I 550,4  | Pièce de 20 dellers<br>Pièce de 20 dellers<br>— 10 dellers<br>O — 5 dellers |
| 1 914,05 | - 39 peece                                                                  |
| 533,42   | 6 Con pilose d'er pa so<br>bekdomejden seppliment                           |

# BOURSES ÉTRANGÈRES

#### **NEW-YORK** Hesitation

J

Wall Street s'est encore laissé envahir par la torpeur, malgré des statisti-ques économiques suggérant une crois-sance modérée dénuée de pressions sistes. Dans un marché calme, l'indice Dow Junes a peu fluciné, ter-minant la semaine sur un gain de 7,03 points par rapport à la clèture du vendredi précédent. Les analystes ont attribué l'hésitation des investisseurs à physique Eléments. attribué l'hésitation des investisseurs à plusieurs éléments, parmi lesquels la nécessaire peuse après une forte progression des cours depuis le début de l'amb'e, et anssi l'attente des conclusions de la réunion du Groupe des sept pays industrialisés (G7) prévue dimanche. Leur décision pourrait avoir une influence sur l'évolution du dollar et des taux d'intérêt.

Les valeurs du socteur bancaire ont bien réagi à la résolution des grandes banques américaines d'augmenter leurs réserves pour couvrir d'éven-melles pertes sur leurs prêts aux pays

Indices Dow Jones du 22 septem-

| re: 2681,61 (contre 2674,58).                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                | Cours<br>15 sept.                                                                 | Cours<br>22 sept.                                                                              |  |  |  |
| Alona ATT Boeing Ann. Bank Dase Man. Bank Dase Man. Bank Destrone Kodek Exxon General Electric General Motors                  | 74,50<br>49,75<br>56,25<br>37,50<br>116,62<br>48<br>44,87<br>52,12<br>57<br>49,12 | 74.37<br>43,12<br>58,75<br>40<br>118,25<br>48<br>45,25<br>51,75<br>56,12<br>47,75<br>53,75     |  |  |  |
| Joodyear BM TT TH Mobil Oil Fizzer Schlumberger Schlumberger JAL Corp. (or-Allegis) Jaicoz Carbide JSX Westinghouse Kerox Corp | **************************************                                            | 116,75<br>69<br>56,75<br>67,25<br>43,50<br>51,37<br>281,25<br>28,37<br>33,50<br>66,37<br>66,37 |  |  |  |

#### LONDRES Semaine irrégulière

L'avertissement du patroust sur une possible récession de l'économie bri-tamique, le creusement du déficit bud-gétaire en sofit et les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'innérêt en Grande-Bretagne après l'annonce incité les investisseurs à la pradence. L'indice Footsie a ciôturé en légère heuste (3,7 points) par rapport à la semaine précédente à 2 370,2.

Les assurances, affectées per les dégâts dus à l'ouragan Hugo, out envolé après l'annonce par l'américain Ford de sou intention de porter sa par-ticipation à 15 %.

Indices • FT » du 22 septembre : 100 valeurs, 2 370,2 (contre 2 366.5) ; 30 valeurs 1 949,5 (contre 1 949,7; ds d'Etat, 85,80 (contre 85,88) et mines d'or, 210,7 (contre 207,01).

|                                                                                                                        | Cours<br>15 sept.            | Cours<br>22 sept.                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beecham Bowater BP Charter Courtanids De Beans (*) Free Gold (*) Glaze GUS ICI Renters Shell Unilever Vickers War Loen | 512<br>315<br>553<br>384<br> | 498<br>313<br>553<br>386<br>14,75<br><br>15,42<br>16,54<br>12,88<br>947<br>441<br>650<br>253 |
| (°) En dollars.                                                                                                        |                              |                                                                                              |

# FRANCFORT

一 一百年 克姆

12.7

4 412

77 23

retrouvé un souvel élan en fin de semaine bien que le marché reste fon-damentalement incertain dans l'attente d'un éventuel relèvement prochain des Indice da 23 septembre : DAX

| 1 628,80 (contre 1 595,31); Commerzbank 2 032,8 (contre 1 996,7). |                   |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|                                                                   | Cours<br>15 sept. | Cours<br>22 sept. |  |  |
| AEG                                                               | 247               | 264,59            |  |  |
| BASF<br>Bayer                                                     | 293,50<br>386,80  | 293,50<br>387,79  |  |  |
| Commerzbank                                                       | 245,58            | 258,50            |  |  |
| Deutschebenk                                                      | 295.38            | 698               |  |  |
| Kerstudt                                                          | 637,28            | 297,10<br>670,80  |  |  |
| Mannesman                                                         | 275,50            | 279,30            |  |  |

## Volkswagen ..... 594,58 615 471,10 474,50 TOKYO Légère hansse Le mouvement de hausse modéré

observé depuis une semaine s'est pour-suivi au Kabuto-Cho où la prudence Indices du 22 septembre : Nikkef, 34771,79 (contre 34401,88); Topix, 2 629,40 (contre 2 618,43).

| - 1-5,10 (00MC 2 010,43).                                                                                   |                                                                             |                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | Cours<br>14 sept.                                                           | Cours<br>22 sept.                                                           |  |
| Akst Bridgestone Canon Fuji Bank Houda Moters Matusahita Electric Mitushishi Heavy Sony Corp. Toyota Motors | 817<br>1 766<br>1 740<br>3 600<br>1 980<br>2 359<br>1 150<br>8 250<br>2 560 | 772<br>1 826<br>1 829<br>3 576<br>1 936<br>2 329<br>1 136<br>8 400<br>2 350 |  |

### MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

# Libéralisation au Luxembourg

Les francs de Belgique et du Luxembourg ont la même valeur extérieure. Pourtant, des placements comparables effectués sur les marchés des capitaux de ces deux pays procurent des rendements différents. L'exemption de toute retenue à la source dont bénéficient les titres libellés en francs luxembourgesis a negrois francs luxembourgeois a permis que se développe au Grand-Duché un marché très actif. Les investisseurs y acceptent des conditions nettement inférieures à celle qu'offre sur son marché national le gouvernement beige pour ses propre fonds d'Etat : environ 8,60 %, alors que les obligations luxembourgeoises de débiteurs privés, it elles sont cotées en Rouve, ne repropret comunication Bourse, ne rapportent actuelle-ment que 7,65 %.

Cette situation pourrait se modifier bientôt sous l'effet de deux éléments susceptibles de favoriser une convergence des rendements. D'une part, Bruxelles entend réduire prochainement de 25 % à 10 % sculement le taux de l'impôt prélevé sur les revenus des capitaux, tout en maintenant au précompte mobilier son carac-tère libératoire. Il y a là un facteur de nature à peser sur les ren-dements, et de nombreux spécialistes prévoient que les taux des obligations gouvernementales belges pourraient en conséquence diminuer d'environ 0,20 %.

An Luxembourg, d'autre part, de profondes mesures de libéralisation sont à l'étude qui devraient être annoncées incessamment. Il est question, purement et simplement, de lever toutes les barrières et protections qui compartimen-tent le marché des emprunts en francs tuxembourgeois. A partir du 1º juillet de l'année prochaine, il ne devrait plus subsister aucune restriction concernant la forme, la taille ou la durée des émissions nouvelles. Le lancement de nonveaux emprunts ne devrait plus dépendre de leur inscription préalable à un calendrier. Il est probalable à un calendrier. Il est proba-ble également qu'à titre de réci-procité les banques de certains pays étrangers seront à même de joner un rôle plus actif qu'elles ne le font présentement. Les établis-sements belges pourraient figurer parnti les principeux bénéficiaires de cette évolution, car, actuelle-ment, les grandes banques du Luxembourg sont autorisées à participer directement aux adjudi-cations mensuelles d'obligations assimilables du gouvernement

En dépit de leur aspect très positif, les mesures de libéralisa-tion et de déréglementation prévues au Luxembourg sont vues avec septicisme par de nombreux spécialistes. Souvent, on ne fait que peu de cas de la perspective ouverte par la suppression du

calendrier des émissions, qui pro-met un enrichissement du marché en nouveaux débiteurs de qualité. On sous-estime également l'avan-tage pour un marché de pouvoir déployer son activité primaire sans avoir à se soumetire à un encadrement administratif. On néglige aussi tout l'apport qu'une saine concurrence peut fournir à une place financière dans son ensemble.

S'il en est ainsi, c'est parce qu'on redoute une accumulation qu'on redoute une accumulation soudaine de nouveaux emprunts d'ici au 1" juillet prochain. Quelque trente-cinq ou trente-six candidats à l'emprunt out, croit-on, déjà fait enregistrer leurs projets. Le marché pourrait difficilement supporter qu'ils se concrétisent tous dans l'espace de seulement neuf mois, ce que d'aucuns n'hésitent pourtant pas à prévoir. Ils invoquent à cet égard l'appréheasion de la plupart de ces débiteurs à se présenter dans un environnement qui risque d'être plus rounement qui risque d'être plus compétitif et donc plus difficile à partir du second semestre de 1990. De telles craintes sont assurément exagérées. Mais elles pourraient fort bien se traduire

l'écart entre les rendements l'écart entre les rendements offerts en Belgique et au Luxembourg aurait pour conséquence de réduire les possibilités d'arbitrage d'une place à l'autre. Le marché luxembourgeois perdrait alors de son attrait pour ceux des grands débiteurs internationaux qui cherchent à swapper le produit de leurs empreunts.

Ceux-ci out été nombreux ces

derniers mois à bénéficier de contrats d'échange leur permet-tant de disposer finalement de fonds dans une devise tierce. C'est ce que vient, avec succès, de faire la Communauté économique enropéenne, qui, mercredi 20 septembre, par le truchement du Crédit lyonnais, a émis pour 450 millions de francs huxembourgeois de titres à revenu fixe. L'opération, entièrement swappée contre des fonds en dollars à tanx variable, était offerte en quatre tranches dont les durées s'étagent de un à quaire ans et les rende-ments de 7,71 % à 7,77 %. Celle d'un an est particulièrement intéressante, car elle représente une nouveauté sur ce marché. Jamais auparavant n'y avaient été lancées d'obligations d'une durée aussi

#### Les débiteurs français très présents sur l'euromarché

Sur les marchés des emprents en dollars des Etats-Unis, où les semaine écoulée a été marquée par la rénssite du gigantesque emprunt de 1,5 miliard lancé pour le compte de la Banque mondiale.

L'opération porte sur dix ans, L'opération porte sur dix ans, une durée actuellement très recherchée. Lundi 18 au matin, avant que la Banque mondiale n'ait indiqué le profil précis de sa transaction, un débiteur du secteur public, le Crédit local de France, avait montré que c'était bien à dix ans qu'il fallait lever des fonds si on voulait le faire avec l'assentiment des investisavec l'assentiment des investis-seurs. Emise à quelque 68 cen-times au-dessus du rendement correspondant des fonds d'Etat américains (compte tenu des commissions qui reviennent aux banques), l'emprunt du Crédit local était dirigé par Paribas. Il a été fort bien accueilli. Son taux d'intérêt facial est de 8,875 %. d'intérêt facial est de 8,875 %. Son montant est de 250 millions de dollars. Deux jours plus tard, une autre opération française devait d'ailleurs être lancée sur dix ans également, mais à des conditions plus proches de celles des obligations du gouvernement des Etats-Lluis II e'egit d'un des Etats-Lluis II e'egit d'un proches de celles des obligations du gouvernement des Etats-Lluis II e'egit d'un proches de celles des obligations du gouvernement des Etats-Lluis II e'egit d'un proches de celles des obligations du gouvernement des Etats-Lluis II e'egit d'un proches de celles des obligations du gouvernement des Etats-Lluis II e'egit d'un proches de celles des celles des des celles des des Etats-Unis. Il s'agit d'un emprant de 200 millions de dol-lars pour le compte de la Caisse

centrale de coopération économicentrate de cooperation économique (CCCE), dont les obliga-tions, réminérées au taux facial de 8,75 % l'an, sont garanties. A sa sortie, l'emprunt CCCE, que dirige Bankers Trust International offent au mind de commitnal, offrait, au pied des commis-sions, un rendement de 52 cen-times supérieur à celui des fonds d'Etat américains. Les deux emprunts font l'objet de contrats d'échange. Si, comme on le croit généralement, celui de la CCCE a été swappé en grande partie coutre des fonds en francs fran-çais, il est très vraisemblable qu'il se soit substitué à un curoemprunt en francs dont la rumeur annonçait la sortis il y a quelques semaines. Un recours direct au marché de l'eurofranc, encore très vulnérable, aurait été beaucoup

De son côté, Interfinance crédit national s'est adressé à un marchi qu'aucun débiteur du secteur public français u avent de formi-licité, celui du dollar néozélandais. Son emprent de 60 mil-lions sera rémunéré au teux facial de 13 % l'an durant trois ans. Dirigée par Hambros Bank, l'opé-ration est également liée à un swap au terme duquel Interfi-nance dispose de fonds en dollars américains à taux variable.

CHRISTOPHE VETTER.

#### **DEVISES ET OR**

# Le deutschemark reprend de la vigueur

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas : faible à la veille du week-end dernier, le mark s'est nettement redressé cette semaine vis-à-vis non seulement du dollar mais aussi de toutes les devises, le franc français compris (3,38 F contre 3,37 F). Ce redressement tout relatif a été favorisé à la fois par la perspective d'un nouveau relèvement des taux directeurs de la Banque fédérale d'Allemagne et par un net recul de la devise américaine, victime de rumeurs sur la place de New-York (voir la rubri-

que « Marché monétaire et obliga-taire »). En conséquence, le dollar, après avoir touché les 2 DM est revenu à 1,95 DM vendredi 15 septembre.
On sait que ce vendredi-là, dopé
par la publication de statistiques
favorables, dont celle du déficit
commercial américain ramené à 7,58 milliards de dollars en juillet (chiffre le plus bas depuis cinq ans), le dollar avait bondi pour retomber lourdement dans l'aprèsmidi à New-York, à la suite d'une série de rumeurs infondées : décès du président Bush, faillite de la Chase Manhattan Bank sous le

poids des junk bonds (obligations à haut rendement et haut risque). Le dollar perdait 7 pfennige d'un coup pour se rétablir à 1,95 deutschomark, vendredi en fin de séance, cours auquel il s'est stabilisé tout au long de la semaine dernière, dans des marchés calmes qui attendaient tous la réunion du groupe des sept pays les plus industrialisés du monde, ce week-end.

même Trésor affirmait, sous le cou-

A la veille de cette réunion, les pronostics allaient bon train. Les opérateurs avaient relevé une série de propos « baissiers » et concertés sur le cours du dollar, que M. Theo Waigel, ministre allemand des finances et M. Ryutaro Hashimoto, son confrère japonais, trouvent « trop élevés ». De son côté, le Trésor américain envoyait une série de signaux > dans le même sens, laissant entendre que la fermeté persistante du billet vert pouvait compromettre l'amélioration de la balance commerciale, ce qui est évident, mais à terme, un an ou deux, comme l'a prouvé l'expérience de 1986-1987. Vendredi

vert de l'anonymat, que la fermeté du dollar • ne reflétait pas les données économiques fondamentales observées aux Etats-Unis ».

Partant de ces propos, deux écoles s'affirmaient avant la rén-nion de Washington. Les baissiers, comme Salomon Brothers à New-York, estiment que les membres du G7 pourraient conclure un nouvel accord du Plaza » comme celui du 22 septembre 1985 qui avait marqué le début de la retombée du cours du dollar (porté en février 1985 à 10,60 F et à 3,47 DM). Un tel accord, accompagné d'une hausse des taux en RFA et au Japon et d'une baisse aux Etats-Unis, pourrait effectivement faire baisser le cours de la devise américaine. Les haussiers, comme Mor-gan Stanley, toujours à New-York, parient le contraire. On verra bien undi prochain!

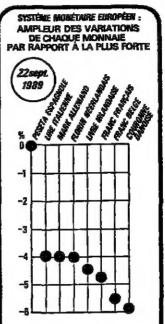

# COURS MOYENS DE CLOTURE DU 18 AU 22 SEPTEMBRE

| PLACE  | Lime    | \$E.U. | France<br>français | Franc   | D. mark | Franc<br>beige | Floris  | Lire<br>Italieces |
|--------|---------|--------|--------------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------|
| WYOR . | 1,5750  | -      | 15,1745            | 59,2946 | 51,3884 | 2,4692         | 45,6959 | 8,6712            |
|        | 1,5370  | -      | 14,8283            | 57,8281 | 49,9752 | 2,3895         | 44,3459 | 8,8697            |
| ···    | 10,3793 | 6,5900 | -                  | 398.17  | 338,12  | 16,1401        | 299,82  | 4,698             |
|        | 10,3709 | 6,7475 | -                  | 390,14  | 337,20  | 16,1230        | 299,22  | 4,7826            |
| rich   | 2,6602  | 1,6350 | 25,037             | -       | 86,6398 | 4,1366         | 76,8426 | 1,2921            |
|        | 2,6582  | 1,7295 | 25,6318            | -       | 86,4317 | 4,1326         | 76,6962 | 1,2052            |
| maion  | 3,0691  | 1,9496 | 29,5751            | 115,39  | -       | 4,7735         | 58,6715 | 1,3872            |
|        | 3,8755  | 2,8610 | 29,6560            | 115,69  | -       | 4,7814         | 88,7361 | 1,3944            |
| mailes | 64,3973 | 40,83  | 6,1950             | 24,1741 | 20,5452 | -              | 18,5760 | 2,9060            |
|        | 64,32   | 41,85  | 6,2023             | 24,1977 | 20,9145 |                | 18,5588 | 2,9164            |
|        | 3,4619  | 2,1980 | 353.53             | 139,14  | 112,27  | 5,3833         | -       | 1,5644            |
|        | 3,4659  | 2,2550 | 334,20             | 136,38  | 112,69  | 5,3883         | -       | 1,5714            |
|        | 7217.53 | 1485   | 211,20             | 131,85  | 720,88  | 34,4116        | 633,22  | -                 |
|        | 2205.50 | 1435   | 212.67             | 829.72  | 717.14  | 34.2891        | 636.36  | -                 |

Tokyo .... 229,74 145,58 22,1244 86,1253 74,5076 3,5769 66,53356 0,1638 Tokyo .... 222,70 146,500 22,652 86,8364 74,3628 3,5555 65,9866 0,1017 A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 22 septembre, 4,5199 F con 4,5346 F le vendredi 15 septembre.

# MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

# L'ombre de la Bundesbank

La fièvre du samedi soir ? Non. celle du jeudi 13 heures! C'est à ce moment-là que se termine, sauf exception, la réunion du conseil d'administration de la Banque fédérale d'Allemagne (Bundes-bank ou, plus familièrement, Buba »). Jeudi 21 septembre, le conseil de ladite Buba a laissé inchangé le taux directeur de l'éta-blissement, taux d'escompte à 5% et, surtout, taux lombard (avances sur titre) à 7%, en vigueur depuis

le 29 juin 1989.

Cette stabilité n'avait riea pour étonner : un nouveau relèvement, le cinquième depuis le 15 décembre 1983, anraît été mal venu à la veille de la réunion du groupe des sept pays les plus industrialisés du monde, ce week-end à Washington. Mais, estiment les opérateurs, on ne perd rien pour attendre. A en croire le dernier rapport mensuel ne perd rien pour attendre. A en croire le dernier rapport mensuel de la Bundesbank, la menace d'inflation n'est nullement conjurée, la surchauffe de l'économie allemande continuant de faire courir le risque de hausse des prix domestiques au moment où les prix à l'importation augmentent en raison de la dépréciation du mark. En patre, se fanfile l'ombre des

En outre, se fauille l'ombre des négociations salariales au printemps prochain, qui verront les revendications des syndicats se faire tout à fait pressantes. Enfin, faire tout à fait pressantes. Enfin, la Buba estime que sa politique en marière de liquidités et de taux n'a obtenu, jusqu'à présent, que de modestes résultats sur le front des prix, malgré trois relèvements de ses taux directeurs depuis le début de l'année. Ajoutons que la masse monétaire allemande à processé monétaire allemande a progressé, en août, de 5,2 % sur une base annuelle, contre 4,9 % en juillet (révisée à 5 %).

Toutes ces constatations font que la probabilité d'un nouveau relèvement des taux directeurs relèvement des taux directeurs outre-Rhin devient très forte. Techniquement, les nouvelles prises de la Buba se sont effectuées, cette semaine, avec un nouvean petit cran à la hausse, entre 7 % et 7,15 %, ce qui consacre le débordement du taux lombard de 7 %, traditionnellement considéré comme un plafond. Non moins traditionnellement, un tel détachement signifie que, tôt on tard, le Lombard devra être rehaussé. Cette semaine, courait, en prove-

en rubrique « Devises et or »). Tour cela, évidemment, ne met pas en joie le marché de Paris.
Pour le court terme, la Banque de à faire monter le rendement de

France retirait, vendredi 21 sep-tembre, 10 milliards de liquidités à l'occasion de son adjudication régulière, au taux inchangé de 8,75%, en arguant de l'avance prise par les banques dans la constitution de leurs réserves. Le marché a interprété cette ponction comme une volonté de ne pas laisser glisser les bons d'intérêt français au-dessous du plancher de 8,7% (le plafond étant fixé à

Prenant tout cela en compte, le MATIF replongeait dans la moro-sité, le cours de l'échéance décembre «cassant» la barre des 108 pour se retrouver à 107,90, c'est-à-dire le niveau de la mi-janvier 1989, après une envolée à près de 110,50 en août. Adieu, le bel optimise d'été! C'était sans compter avec la Bundesbank et son esprit d'indépendance ombrageuse, qu'à Paris on ne prend jamais, en consi-dération. Ce qui peut coûter très cher à ceux qui prennent leurs désirs pour des réalités et parient sur une baisse des rendements, donc une hausse des cours. Apparemment, ce n'est pas pour

Naturellement, le marché obligataire s'est montré tout aussi norose, essayant de vivre avec une inversion des taux (court terme supérieur à long terme) qu'il n'avait jamais connue, sauf très temporairement, à la différence des marchés anglo-saxons pour qui c'est chose habituelle. Le rendement de l'obligation assimilable du Trèsor (OAT) 8 1/8 % 1999, l'une des plus traitées, s'est installé audessus de 8,60 %, contre 8, 30 % au cœur de l'été dernier, ce qui ne facilite guère le placement des emprants nouveaux. emprints nouveaux.

l'adjudication de la Caisse de refinancement hypothécaire (CRH), effectuée jeudi pour 1 milliard de francs à 9,07 % de rendement moyen, a dégradé tout le marché, ce qui n'a pes arrangé les auteurs d'émissions lancées la comme le Crédit semaine dernière, comme le Crédit national. Son émission s'avère être une véritable « colle », du papier restant sur les étagères en fin de semaine avec une décote, sur le marché gris, de 1,95 % à 2,25 %, ce qui est considérable, même en retirant la commission de placement de 1,20 %. Il fant dire que le Crédit commercial de France, chef de file de l'emprunt, n'a pas eu de chance. Le rendement dudit emprunt devait être supérieur de 0,40 % à celui de l'OAT, 8 1/8 % 1999. Or, mardi 12 septembre, jour de lance-ment, les craintes d'un relèvement

de l'opération, l'écart de 0,40 % était déjà revenu à 0,39 %, pour revenir à 0,35 %, 0,36 %. La minceur de ces variations peut faire sourire, mais il faut savoir que, sur plusieurs milliards de francs, les sommes en cause sont rondelettes. Ajoutons que l'arrivée du CCF dans le cercle très fermé des grands chefs de file n'a pas été goûtée par tout le monde, certains établissements profitant de la situation sur le marché pour se sauver du syndi cat de placement, et de ricaner en chœur: « Voilà ce qui arrive aux petits qui veulent venir jouer dans la cour des grands.

#### Une innovation à Paris

Fortes de cette douloureuse expérience, la Société générale et la Banque Indosuez - cochess de file du grand emprunt de la semaine, 2,5 milliards de francs pour EDF - ont imaginé une nouvelle formule, celle dite de « l'écart protègé ». Pendant denx jours après le lancement, l'émetteur accepte de relever un peu le rendement offert, au cas où les rendements généraux de marché se déca-leraient à la hausse, par suite des événements. En vigueur sur le marché de l'eurodollar, cette pratique, avalisée par la COB, avec quelques avaisse par la COB, avec quelques réticences car elle change un peu les conditions indiquées sur la notice officielle d'émission, est à l'avantage exclusif des souscripteurs, ainsi protégés contre une augmentation soudaine des rendements. On n'a pas fait de folie! L'écart ainsi offert ne dépassait pas 0,07 %, sur un rendement à l'émission fixé à celui de l'OAT, 8 % + 0.42 %. Consémence: l'emprunt + 0.42 %. Conséquence : l'emprunt EDF n'a certes pas fait d'étincelles, vu la morosité ambiante, mais s'est assez correctement placé. Visible-ment, la formule de l'écart protégé a plu. Au reste, elle n'a joue qu'à hauteur de 0,01 % du supplément, à l'intérieur dus 0,07 % disponible.

Ajoutons, enfin, que l'emprunt de 1 milliard de francs de la Banque européenne d'investissements (BEI), bonne signature, est passé a tout juste » la semaine dernière, evant la dégradation des marchés. Cette fois-ci, le Crédit lyonnais qui, à l'automne dernier, avait souffert d'une colle » historique » sur un même empere. même emprunt BEI, n'a pas joué les kamikazes, le rendement réel de 8,82 % dépassant 9 % avec les ris-tournes sur commissions. Un rende-ment de 9 % : c'est ce que veulent les prêteurs actuellement et il faut bien leur donner. Sinon gare !

FRANCOIS RENARD

# **MATIÈRES PREMIÈRES**

# Le sucre en verve

L'ouragan Hugo qui a ravagé la Gnadeloupe a aussi apporté quel-ques remous cette semaine sur le marché du sucre. Lundi 18 septembre, les cours à Londres gagnaient en séance 9 dollars pour s'établir à 315 dollars la toune, dopés par la crainte des professionnels de voir la perturbation gagner les Carathes et dévaster les plantations. Le lende-main, les prévisions météorologiques les plus alarmistes se sont par chance révélées fausses et les prix du sucre ont reperdu l'avance de la veille. Cuba a été épargné par l'ouragan, recevant même des phnies qui manquaient jusqu'ici aux Zones sucrières

Le marché est cenendant resté bien orienté ces jours derniers, clô-turent le 22 septembre, à Londres, à 320 dollars la tonne, particulière-ment soutenu par les achats indiens de sucre blanc. L'Inde a passé commande pour deux cargos de 10 000 tonnes (à 520 dollars la tonne), avec l'intention de se faire livrer dans les prochains mois un total de 200 000 tonnes. A l'approche des élections générales et de l'entrée dans une période de festivals hindous, le gouvernement a jugé utile d'importer du sucre pour désamprer les critimes de l'essent désamorcer les critiques de l'oppo-sition sur les pénuries et les gaspil-lages. En fait, l'Inde devrait imporlages. En fait, l'Inde devrait impor-ter 500 000 tonnes de « blanc » en 1989, en raison aussi d'une baisse de sa propre production (au profit d'autres cultures) et d'un dévelop-pement accru de la contrebande en direction du Yénien. Le Yénien du Nord a précisément acheté, au grand jour cette fois, 40 000 tonnes de sucre blanc à 460 dollars la tonne l'Euvrite et la Syrie annontonne, l'Egypte et la Syrie annon-cant pour leur part, le 22 octobre, leur intention d'enlever incessam-ment la même quantité de mar-

Le sucre bénéficie globalement d'un net assainissement qui se poursuit depuis cinq ans. Pour la

consommation mondiale en 1989 devrait être inférieure à la production. Les courtiers londoni and F. Man estiment à 2,4 millions de tomes le déficit sucrier pour la campagne en cours, situant la production à 107,1 millions de tonnes (contre 105,7 millions de tonnes en 988) et la demande à 109,5 millions de tonnes (contre 107,08 mil-lions de tonnes en 1988-1989).

Des tensions sur l'offre devraient se faire sentir en Europe, où, selon la maison de négoce ouest-allemande F.O. Licht, la produc-tion de sucre blanc diminuera cette année d'environ 1 million de tonnes, malgré une légère augmen-tation des surfaces emblavées (+ 10 000 hectares dans la CEE, + 28 000 hectares dans les pays de se traduit d'ores et déjà par

| PRODUITS              | COURS DU 22-9     |
|-----------------------|-------------------|
| Chivre h. g. (Lonius) | 1 838 (- 35)      |
| Trois mais            | Livres/tonse      |
| Alembalous (Lordes)   | 1 782 (+ 11)      |
| Trois mois            | Livres/tonne      |
| Nieket (Losius)       | 19 550 (- 275)    |
| Trois mois            | Dollars/tonne     |
| Smere (Paris)         | 2 655 (- 85)      |
| Octobre               | France/tonno      |
| Café (Losiro)         | 758 (~ 42)        |
| Septembre             | Livres/tonne      |
| Caeao (Nes-Yuk)       | 1 954 (- 48)      |
| Décembre              | Dollars/tosse     |
| BSé (Chicago)         | 389 ( 7)          |
| Décembre              | Cents/baisecata   |
| Main (Chicap)         | 238 (=)           |
| Décambre              | Cents/boisseau    |
| Soja (Chicas)         | 187,78 (- 2,98)   |
| Octobre               | Dollars/t, courte |

Le chiffre entre parenthèses indique la

l'importante prime de 80 dollars par tonne du sucre blanc sur le sucre roux. L'appétit de nombreux pays du tiers-monde pour le sucre raffiné et la plus grande disponibilité du sucre de came sont à l'ori-gine de cet écart considérable.

Le café n'a pas connu, loin s'en faut, les stimulations suffisantes pour repartir de l'avant. Malgré la déclaration du président George Bush, en début de semaine, par laquelle il se disait prêt à reprendre d'écut recomment à les nécoccisions. « à tout moment » les négociations sur un nouvel accord international, le pessimisme des professionnels est resté de mise. Le conseil de l'Organisation internationale du café, qui se réunira à Londres du cale, qui se reunira a Londres du 25 septembre au 6 octobre, pour-rait toutesois « fixer des clauses économiques régulant la commercialisation et le prix du casé », si l'on en croit les dernières déclarations du ministre costa-ricain du comparce extérieur. M. L'ui se commerce extérieur, M. Luis Diego Escalante. Trois mois après la suspension des quotas d'exporta-tion et l'accélération de la chute des prix, la réunion prévue dans la capitale britannique s'annonce des plus importantes. Les Etats-Unis pins importantes. Les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils accepteraient une application progressive de leurs deux exigences principales, à savoir la suppression du marché parallèle du café « hors quota», et la meilleure place faite aux cafés arabicas doux d'Amérique cen-trale. Le Brésil continue de voir d'un mauvais ceil cette dernière revendication qui aurait pour effet de réduire sa part de marché pro-

Dans ce contexte, certains pays producteurs sont tentés par la mise en place de relations bilatérales avec les consommateurs. C'est le cas du Costa-Rica, qui s'apprête à lancer une offensive de charme

ÉRIC FOTTORINO

# Le Monde

Après une semaine de tractations

# Les trois otages de Tilff libérés sains et saufs un ravisseur tué, deux autres incarcérés

otages da Tilff près de Liège (Belgique), Mae Marieine Jeuris et ses deux filles, Gaëlle, dix ans, et Francoise, treize ans, ont été libérés dans la soirée du vendredi 22 septembre. Elles étaient toutes les trois prisonnières de leurs ravisseurs depuis plus de six jours.

Quelques heures après la libération des otages, l'un des trois malfaiteurs, Philippe Delaire, un Français de vingthuit ans, considéré comme le meneur, a été tué. Un de ses complices, Tony Wagemas, a été grièvement blessé. Le troisième homme, Edouard Delecky, a été arrêté et incar-

de notre envoyé spécial

« Heureusement, le dernier mot est resté à la justice » : tel a été le commentaire, samedi 23 septembre à 2 heures du matin, du procureur général de Liège, M. Léon Giet, qui a supervisé avec un calme remarquable toute l'affaire, quelques minutes après l'épilogue de celle-ci. L'insue de cette prise d'otages, qui avait débuté, samedi 16 septembre, à 18 h 30, à Tiff, dans la banlieue huppée de Liège, pour se terminer à Droixhe, un quartier populaire de la «cité quartier populaire de la «cité ardente», lui donne, semblet-il,

sours a été tué; l'un de ses com-plices a été grièvement blessé. Le troisième est incarcéré.

Les trois hommes ont été mis hors d'état de nuire quelques houres seulement après la libéra-tion des otages. Mais l'attente durait depuis plus de six jours.

Tout commence donc le same 16 aeptembre, wers 18 h 30. Trois malfaiteurs, menés par Philippe Delaire, prement en otage le gérant d'une banque, M. Jeuris, son épouse, Marie-Madeleine, et les deux filles de celle-ci. Leur but : se faire ouvrir les coffres de la banque. Impossible avant lundi, épond M. Jeuris. Les malfaiteur ustallent alors pour le week-end.

Le dimanche 17 septembre, à 23 heures, M. Jeuris, profitant de l'assoupissement d'un de ses gardiens, parvient à fuir en sautant d'une fenêtre. Il prévient les forces de l'ordre qui établissent aussint un cordon protecteur autour de la un cordon protecteur autour de la villa. Delaire communique d'abord avec un interphone, puis avec un téléphone, avec les policiers. Il accueille, le lundi après-midi, par une fin de non-recevoir, les proposi-tions des autorités : le possibilité de fuir et 30 millions de france belges (engique 5 millions de france fran-(environ 5 millions de france francais) contre la libération des deux fillettes.

#### La « bonne nouvelle »

Les otages, à ancun moment, n'ent été, semble-t-il, véritablement maîtraités. Mais la visite de la villa après la libération des otages donne une idée de la fébrilité et de la folie destructrice des ravisseurs : menbles et objets détruits à coups de masse de fonte, murs maculés, bou-

La première « bonne nouvelle » est tombée jeudi vers 19 heures.

chemin et se dirigent vers Droixhe, où ils disposeraient d'une « plan-que » dans une tour de vingt-luit Philippe Delaire déclare qu'il accepte les propositions de la police. Et vendredi à 19 heures deux policiers apportent, dans un sac bleu marine, la première partie de la rançon. Lontement, une ambulance arrive, quelques minutes plus tard, en marche arrière. La petite Gaëlle sort de la maison et s'engouffre dans le véhicule, qui remonte la rue principale et tourne à droite. La fillette en est l'ille est libre. Oralones

Mais les policiers sont déià là rejoints par les hommes de l'esca-dron spécial d'intervention (ESI). Ces derniers, en effet, avaient non seulement identifié les deux complices de Delaire, mais ansai réper-torié les possibilités de repli de

Une fusillade éciate au luitième étage de la tour. Delaire, le visage criblé de balles, meurt sur le coup. Tony Wagemans est gravement blessé mais pervient à monter, avec Delecky, sur le toit de la tour. Les policiers de PESI bloquent toutes les issues, alors que les projecteurs illuminent l'immeuble. Les deux hommes jettent par paquets les hil-lets de 5 000 francs belges de la rançon. Les badands se pressent pour les recueillir, malgré l'inter-vention des policiers, qui out cerné-le quartier. Pendant plus d'un quart d'heure, un policier de l'ESI, ignorant que Philippe Delaire est mort, l'invite à se rendre : « Philippe, tu ne vas pas mourir comme une bête... Ta vie ne va pas se ter-nûner sur ce toit (...). Il faut encare y croire... Philippe, arrête les frais... Montre-toi profession-nel... Réngit en hontre... Ne meurs pas comme un lâche. Vous avez la garantie d'en sortir vivant. »

vont alors s'accelerer. Mons d'une minute après, les ravinseux sont pris en chasse par une dizaine de voitures de posice qui partent en trombe. Un peu plus tard, on apprend que M. Jeuris a été libérée. Le ministre de la justice, M. Melchiar Wathelet, fébcite les Vers deux heures du matin, deux taches blanches se découpent sur les bonds du toit. Les deux hommes lèvent les mains, Ils se rendent Tony Wagemans, on sang, est évacué sur une civière sous les sifflets et les huées de la foule. Même aris de haine lorsque Delecky est JOSÉ-ALAIN FRALON.

# POLOGNE

# Légalisation de l'association étudiante NZS

La Cour suprême de Pologne a svait été condamné à mort pas condamné de vendre de l'est des étudants NZS, proche de Solidarité, au il 1983, au moment de l'état de guerre, huit aus après sa dissolution et au terme d'une longue betuille juridique.

Les autorités judiciaires out finalement accepté le clause du statut de la NZS présoyant le droit de grève.

C'est cette clause qui avait bloqué l'enregistrement de l'ausociation au printemps, slors que les syndicais

La Cour suprême a également décide d'annuler la condamnation à mort de l'ancien directeur de la sec-tion polansise de Radio-Free-Europe, M. Zdaislaw Najder, intellectuel polansis d'opposition. M. Najder

> Pinsieurs prézvis de grève déposés à la SNCF.

Pinsieurs arrêts de travail pour-26 septembre le trafic de la SNCF, ainsi que l'armement naval assu-rant les liaisons trans-Manche, Des ram les leasons trans-sament. Des-préavis de grève du 22 au 26 sep-tembre out été déposés au Mans (Sarthe) et à la gare Saint-Lazare, à Paria, par la CGT, la CFDT et la FGAF (autonome). Selon la SNCF, sucune perturbation n'était observée samedi au instit. En revanche, deux tiers du trafic devraient être assurés par la compagnie Scalink entre la Prance et la Grande-Bretagne (50 % scalement pour Calais-Douvres) jusqu'au 26 septembre, en raison d'une grève des marins CGT et CFDI. Enfin, une partie de personnel de le société TSI chargée du nettoyage des rames du TGV-Adantique s'est mise en grève ven-dredi pour obtenir des améliorations salariales et des

contumace pour « espionnage » alors qu'il se trouvait en Occident, en 1983, au moment de l'état de guerre,

à Varsovie, — M. Valèry Giscard d'Estaing, président du groupe libéral au Parlement européen, se embre pour s'informer des bes d'aide économique et financière de ce pays. Il doit y rencontrer le pré-sident Jaruzeiski, le premier mini-tre – M. Mazowiecki et le premier secrétaire du POUP.M. Rakowski. (AFP, Reuter.)

# Des arrêts de travail pourraient perturber le forage de tumel sous la Manche

Le forage des galeries du tumel sous la Manche pourrait être interrompa si la grève qui paralysi depuis le 18 septembre les atelien de fabrication des voussoirs — pièces destinées su tennel — se poursuit, a estimé yes

100

12570

\$241 110

\$90 Jan

Then. "

2....

A11.2

P 427 T.

-

\* was #

Salvert bee

SHE THE

S 5

An au sein de Person de San-gatte (Pas-de-Caldis) qui comptu 450 salzuita, ces arrêts de travail out été provoqués par la CGT, le CFDT et PO qui réclament l'ouver-

# L'ESSENTIEL

Il y a quarante ans l'exécution de 

# ETRANGER

Rencontre Marchais-Gorbatchev « Soutien inébraniable » du PCF . . 3

L'attentat de l'IRA en Grande-Bretagne Dix morts et vingt-deux blessés dès

l'explosion d'une caseme du Kent. Les élections

au Québec Le lundi 25 septembre, les indécis

(22%) arbitreront la compétition entre libéraux et indépendentietes.

# POLITIQUE

Les élections sénatoriales Comment vote 1-on ?

Radioscopie de la Chancellerie Une enquête confidentielle dres

un portrait peu flatteur de l'adminis-tration de la justice.

SOCIETE Les 100 kilomètres de Millau

Une randonnée pédestre pour ame-

Le cyclone Hugo Dix morts en Caroline du Sud et du

ministre britannique, M= That-cher, est arrivé vendredi 22 septembre à Moscou, après une visite de quatre jours au Japon, et devait rencontrer M. Mikhail Gorbatchev samedi.

sort, elle est libre. Quelques minutes plus tard, le même scéma-rio se reproduit : deuxième partie de la rançon, ambalance, liberté

Examinées par un médecin, les nfants peraissent dans un état

ensuite conduites dans un hôpital de Liège pour un examen médical

A Tilff, la muit tombe. La ten-

commissaire de police lance un dernier appel aux ravisseurs : « Rendes-sous. Nous avons tenu

Rendez-vous. Nous avons tems parole. Nous avons été corrects. Rendez-vous! > L'appel reste vain. Les malfaiteurs et leur dernier ctage, M= Jeuris, s'engouffrent dans une Mercedes qui prend la direction de Liège. Les événements vont alors s'accelères. Moins d'une

forces de l'ordre. C'est à Liège que

se noue le drame. Les trois

hommes, après avoir changé de voi-ture à Wandre, entrent dans Liège. Ils veulent, semble t-il, se diriger

vers les Pays-Bas. Ils prement une

nouvelle voiture après en avoir expuisé le conducteur mais, redou-tant les barrages, ils rebronssent

ant. Les deux fillettes sont

enfants peraiss

Selon l'agence Tast, les discussions entre les deux dirigeants devaient porter sur le désarmement, les relations Est-Ouest, les relations bilatérales, et la sécurité en Europe.

«Même si les points de vue des deux pays ne coincident pas toujours, les rencontres entre leurs dirigeants ont donné une impulsion supplémentaire à la recherche de compromis et de points de convergence», a écrit l'agence officielle. - (AFP.)

D YOUGOSLAVIE : donze enfants tués dans un accident. — Douze enfants out été tués et plus de vingt autres blessés, vendrodi nbre, an cours d'une collision entre un autobas scolaire et un train à un passage à myeau non gardé près de Zagreb, a indiqué l'agence de presse Tanjug.

D'Les partis conservateurs son-tiement la perestrolle et condam-nent la répression en China. — La quatrième conférence de l'Union démocratique internationale (UDI), regroupant les partia conservateurs de vingt-huit pays, a achevé ses travaux samedi 23 septembre à Tokyo, en présence en particulier du premier ministre bri-tamique et du vice-président américain. Les congressistes can criti-que la « brutale répression et les mesures implioyables » prises par les antorités chinoises pour se maintenir au pouvoir et salué le en URSS, en Pologne et en Hongrie, estimant que celui-ci devait être « soutenu et aidé », — (AFP.)

I IRAK: Vingt-trois personnes blessées dans une explosion à Bag-dad. — Vingt-trois personnes, dont buit Yougoslaves, out été blessées jeudi soir 21 septembre dans deux jeudi soir 21 septembre dam deux caplosions « de faible puissance », qui se sont produites an Chib bri-tamique de Bagdad, a amones l'agence Tanyug. Le sent blessé grave, selon l'agence officielle you-goslave, est un jeune Polonais de neuf ans, dont l'état est tonjours critique. Les explosions se sont pro-duites en début de source pendant une séance de cinéma dans le jardin du club. - (AFP.)

des Nations unies tiendra, le mois prochsin, une session extraordi-naire consacrée à la lutte contre la drogue, a annoncé, vendredi 22 septembre, l'ambassadeur da Brésil auprès de l'ONU et président soriant du Conseil de sécurité. Le président Bush, qui doit s'adres-ser lundi à l'Assemblée générale, devrait lui aussi aborder le problème de la drogue dans son dis-

cours. - (AP.) C MAROC : prochaine viaite de Hassan II en Françe. — Le roi Hassan II doit faire, à partir du vendredi 29 septembre, une visite privée de pinsieurs jours en France

an cours de laquelle il sera reçu, ca sa qualité de président en exercice de l'Union de Maghreb arabe (UMA), par le président Mitter-rand. Créée en février, l'UMA regroupe le Maroc, la Tunisie, l'Algèrie, le Libye et la Mauritanie. - (AFP.)

D NAMIBIE: élections du 7 ma. 11 novembre. – L'élection d'une assemblée constituante se dérou-lers du 7 au 11 novembre prochais; a annuncé, vendredi 22 septembre à Windhoek la radio da Sud-Ouca africain. Les résultats de ce scratin seront readus publica trois jours plus tard, le 14 novembre. —

Il L'écrivair Amos Kenna sera poursaivi pour « outrage à la magistrature ». - L'écrivain israélien Amos Kenan sera poersuivi pour « outrage à la magistrature » à la suite de ses attaques dans la presse contre des juges qui avaient fait preuve de laxisme envers des laractions accusés du meurire de Palestiniens, a+on appris vendredi 22 septembre, de source judiciaire L'écrivain s'était notamment élevé il y a plusieurs mois contre la condamnation à six mois de prison sculement d'un colon irraftien qui avait abattu un enfant pelestinien.

M. Kenan avait également critiqué la décision d'un juge de libérer sous caution un Israélien soupcomé d'avoir tué un automobiliste palestinien en lançant une grosse piezze contre son véhicule. — (AFP.)

la Les cycles Pengeot serent vendus à Raleigh. — Pengeot a amoncé, vendredi 22 septembre, qu'il avait entamé des négociations pour la cession de sa filiale fabriquant des cycles à Derby Interna-tional, société qui contrôle Raleigh, Gazelle et Kalkhoff. Peugeot Cycles, avec mille personnes et six cent cinquante-neuf mille bicyciettes vendues l'an passé, estime

D Rescoutre entre Ma Thatcher D Une session de l'ONU sur la être d'une taille insuffisante. Derby vend deux millions et demi de vélos. La conclusion de la vente devrait intervenir avant la fin de

> ne du terif de l'ab et ser le TGV-Athentique. -Après les manifestations qui ont perturbé l'insuguration, le 20 sepnbre, du TGV-Atlantique, un second est intervent entre M. Jean-Marie Metzier, directeur commercial Voyageurs de la SNCF, (PS) de la Sarthe et président de la communanté urbaine du Mans et des représentants des associations d'assgers, sur le tarif des abonnements mensuels entre Le Mans et Paris. La SNCF a accepté ck entre Le de ramener à 922 francs l'abonne-ment messuel qu'elle souhaitait porter à 1 674 francs, soit un donblement par rapport aux turifs actsels. D'autre part, la SNCF a annucé le rétablissement d'une desserte en train classique Corail - entre Le Mans et Paris, à partir du 28 janvier 1990.

O Suspension des pilotes du Boeing accidenté d'US Air. — Les autorités fédérales américaines ont suspendu, le 23 septembre, les licences du pilote et du copilote du Boeing-737 d'US Air qui n'avait pu décoller, le mercredi 20 septembre, de l'aéroport new-yorkais de La Guardia, et dont la chute dans l'East River avait provoqué la mort de deux personnes. Le copilote avait enclenché le dispositif de fermeture automatique des gaz au lieu de celui de mise automatique des gaz. Les deux pilotes avaient attendu trente-six heures pour se drogue et de l'alcool (REUTER.)

13 Un nouveau conseiller techni-que au cabinet de M. Jean-Pierre

technique su cabinet du ministre de la défense (Journal officiel du 21 septembre), où il sera chargé des affaires judiciaires, juridiques et de gendarmerie, en rempiace-ment de M. Olivier Guérin.

[Né en 1947 et magistrat de forma-(Nº en 1947 of magistrat de forma-tion, M. Jess-Pierre Alacchi a appar-teurs, après 1982, à divers cabinets ministèriels (M. François Antain, suc-cessivement, socrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et socrétaire d'Etat à la défense; M. Jean Gatel, vement socrétaire d'Erat à la défense et secrétaire d'Etat chargé de l'économis sociale). En soût 1984, M. Alsochi devenait substitut du pro-cureur de la République près le tribu-nal de grande instance de Nautzure (Hauts-de-Seine)

🗆 GOLF : Ryder Cap, avantage à l'Europe. - Après avoir mal débuté la journée, l'équipe de golf d'Europe a pris l'avantage, venlogue américaine lors de la pro-mière journée de la Ryder Cup (le Monde du 22 septembre ). Menés 3-1 après les foursomes du matin les Européens – grâce à l'Espagnol Severiano Ballesteros en grande forme (un iagle et trois birdies suc-cessifs) – ont remporté les quatre parties quatre balles de l'aprèsmidi sur le parcours de Belfry (Angleterre) balayé par un vent violent. Ils étaient ainsi en bonne position pour conserver le trophée alevé aux Américains en 1985.

D FOOTBALL : Border à Mounce. — En match avancé de la ouzième journée du championnat de France de première division de football, les Girondins de Bordeaux, qui sont les leaders du classoment, sont allés subir vendredi 23 septembre leur seconde défaite (2-0) de la suison au stade Louis-II

Le numéro de «Monde» deté 23 septembre 1989 a été tiré à 538 318 exemplaires

# ABONNEZ-VOUS RÉABONNEZ-VOUS

LE MONDE ET SES PUBLICATIONS

Gérez vos abonnements sur minitel 24 heures sur 24 - 7 jours sur 7

**ABONNEMENTS** 

36.15 LEMONDE

sur les supraconducteurs

Cent trante chercheurs réunis à Caen tempérent l'enthousies

provoqué riaguère par la découverte

COMMUNICATION Les Etats-Unis contre

l'audiovisuel européen Washington a engagé devant la Gatt une procédure contre le politique des quotas ......9

#### ECONOMIE Michelin achète Uniroyal

Le firme de Clermont-Ferrand deviendra le numéro un mondiel du

La conférence mondiale de l'énergie

Les experts estiment que les ressources ne poseront pas de pro-bièmes dans un avenir proche . . 13

Crédits et changes

La semaine à la Bourse de Paris ; Libéralisation au Luxembourg ; L'ombre de la Bundesbank ; Le

# Services

La télématique du Monde : 3815 LEMONDE

En raison de l'abondance de l'actualité, la page Régione paraîtra dans le numéro de lundi daté mardi 26 septembra.

3615 LM

Le Monde **ÉCONOMIE**